

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

### Fine Arts Library

Given in Memory of
Frederick Brockway Deknatel
1905-1973
William Dorr Boardman Professor
of Fine Arts

Harvard College Library

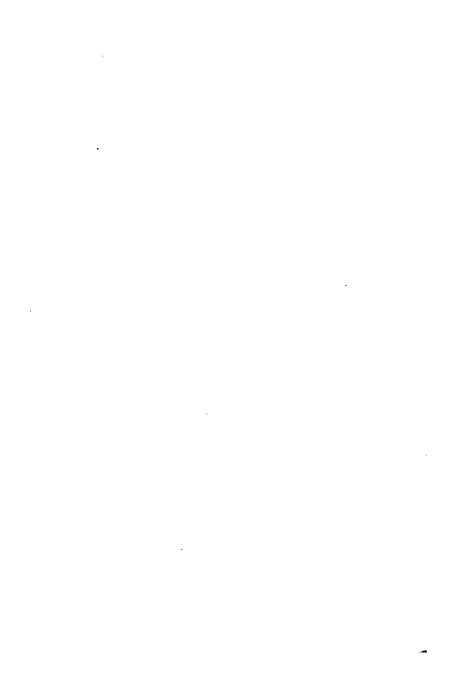

### LE DÉCAMÉRON

DU

### SALON DE PEINTURE

(1881)

PAR EDM. ABOUT



# PARIS LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES

Rue de Lille, 7

M DCCC XC

.

•

•

### LE DÉCAMÉRON

שמ

SALON DE PEINTURE

#### TIRÉ A PETIT NOMBRE

Il a été tiré en plus :

40 exemplaires sur papier de Chine (nos 1 à 40).

10 — sur papier Whatman (nºº 41 à 50).

# LE DÉCAMÉRON

DU

# SALON DE PEINTURE

POUR L'ANNÉE 1881

PAR

### EDMOND ABOUT

AVEC DIX DESSINS ORIGINAUX

REPRODUITS EN FAC-SIMILÉ



### PARIS

LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES

Rue Saint-Honoré, 338

M DCCC LXXXI

60 moins a.

HARVARD FINE ARTS LIBRARY

JUL **15** 1983

Dekrotel III

.

. . . . .

• •



#### **AVERTISSEMENT**

le regret que les excellents articles sur le Salon de peinture donnés tous les ans par M. Edmond About dans le XIXº Siècle n'eussent que l'existence éphémère de tout ce qui paraît dans un journal. Aussi croyons-nous répondre au vœu d'un grand nombre de personnes en commençant cette année à les réunir en un volume.

Les articles de M. Edmond About étant au nombre de dix, et correspondant à un nombre égal de visites faites à l'Exposition, nous avons imaginé de donner à notre livre le titre de Décaméron du Salon de peinture. Il nous a semblé aussi que ce titre, qui rappelle un des plus charmants conteurs, était en parsaite harmonie

avec le style vif et animé des aimables causeries artistiques que nous reproduisons aujourd'hui.

Nous avons trouvé intéressant de donner, pour chaque journée de notre Décaméron, un dessin à la plume représentant l'un des tableaux qui s'y trouvent le plus mis en évidence. Ces dessins, faits par les artistes eux-mêmes, sont exactement reproduits par le procédé héliographique.

Nous avons aussi voulu que le volume, d'une lecture si attrayante, fût aussi rendu d'une lecture facile par la netteté et l'élégance de l'exécution typographique, et que, grâce aux soins de tout genre que nous lui avons donnés, il offrît en même temps aux amateurs et aux lettrés le plaisir de l'esprit et le plaisir des yeux.

On nous reprochera peut-être de n'avoir pas fait notre publication à une époque plus rapprochée de la fermeture du Salon. Notre intérêt, conforme à notre désir, nous engageait certainement à la donner plus tôt; mais les articles que nous réunissons ici ont paru à de longs intervalles; puis il nous a fallu un certain temps pour nous procurer les dessins des différents artistes, et, voyant que nous ne pourrlons être prêts que pour le commencement de septembre, nous avons mieux aimé attendre le mois d'octobre, pour faire paraître notre volume au moment où

les publications de la librairie commencent à reprendre leur cours.

On nous demandera sans doute aussi pourquoi notre Décaméron n'a pas accordé une ou deux journées à la sculpture. Notre réponse est bien facile, M. About ayant été absolument empêché de faire les articles relatifs à cette partie de l'Exposition. Il n'y a aucune exclusion de notre part, et, comme il ne nous paraît pas douteux que l'accueil fait cette année à notre publication nous engage à la continuer, nous espérons bien pouvoir, l'année prochaine, réunir la peinture et la sculpture, que nous estimons avoir un droit égal à l'attention des amateurs.



,



### **PROLOGUE**

mortels de ce bas monde s'ils n'a-vaient, comme les parrains, que des dragées à semer sur leur route. A mon très grand regret, il n'en va pas toujours ainsi, et j'ai grand'peur que le devoir professionnel ne m'entraîne à bénir quelquefois nos artistes avec un goupillon taillé en férule. C'est pourquoi je veux me donner aujourd'hui un plaisir sans mélange, en confondant, si vous le permettez, dans une louange générale tous ceux qui ont pris part à cette exposition.

C'est la première fois, dans notre histoire, que les artistes sont invités à conduire leurs affaires eux-mêmes, en vertu d'une sorte d'Édit de Nantes qui leur permet de créer un État dans l'État.

L'honneur de cette révolution pacifique revient légitimement à deux hommes qui ont fait preuve du détachement le plus méritoire en abdiquant une notable part de leurs droits.

L'ancien régime, le seul que nous ayons connu, était devenu à peu près intolérable. Sous l'autorité nominale du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à la barbe d'un sous-secrétaire d'État très compétent, très bienveillant, libéral entre tous les députés de la gauche républicaine, une espèce de coterie irresponsable organisait les expositions, admettait ou repoussait les ouvrages, distribuait la place et la lumière et disposait des récompenses. Il ne restait qu'un dernier pas à faire pour qu'une demi-douzaine de particuliers, étroitement unis entre eux, prissent la place du ministre à l'heure des décorations et au quart d'heure de Rabelais, c'est-à-dire des acquisi-

tions et des commandes. L'introduction du suffrage universel, qui vaut son pesant d'or en démocratie, dans un monde essentiellement aristocratique menaçait d'abaisser au dernier degré le niveau de l'art et de transformer les salons en halles aux légumes et en marchés à la volaille. Un jury élu, où les représentants de l'administration, minorité écrasée d'avance, ne protestait que pour la forme, se donnait le malin plaisir d'admettre les ouvrages les plus nuls et les plus scandaleux. On a vu l'an dernier une véritable inondation de tableaux reçus intrépidement par des juges qui n'avaient rien à craindre de l'opinion publique et qui ne savaient rien refuser à leurs électeurs.

Il s'éleva une protestation énergique, un cri violent dans le monde des connaisseurs, et même, laissez-moi le dire, une révolte patriotique; car nos expositions annuelles, jalousées par Londres, Rome et Berlin, ne sont pas rien dans notre gloire.

M. Jules Ferry et son digne collaborateur, M. Turquet, jugèrent qu'il était temps d'aviser; ils réunirent le conseil supérieur des beauxarts. J'ai l'honneur d'en faire partie, et quoique nos débats n'aient rien à craindre du grand jour, je ne crois ni nécessaire ni opportun de les résumer ici. La seule chose à rappeler, c'est qu'il y eut longtemps deux doctrines en présence. Au sein de cette assemblée qui comptait une centaine d'hommes choisis dans l'élite des professions libérales, les uns étaient d'avis que le gouvernement reprît la haute main sur les expositions annuelles; les autres lui conseillaient de se désintéresser de tout, de tenter une expérience radicale et de confier aux artistes l'absolue direction de leurs affaires.

C'est le dernier système qui prévalut. On réserva seulement au profit de la puissance publique l'honneur d'organiser tous les quatre ans une exposition de choix dont il serait l'organisateur et le patron responsable. En attendant cette seconde expérience, dont vous serez les juges en 1882, le Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts attesta non seulement sa bonne foi et sa bonne volonté, mais encore sa bonne humeur par une vraie débauche de sacrifices. Il livra à la Société des artistes les

salles du palais de l'Industrie; il lui prêta le personnel si intelligent et si honorable de ses gardiens; il donna une subvention, il céda même le droit quasi régalien de frapper médaille.

Et voyez comme le bien jaillit naturellement du bien : ces artistes qu'on émancipait sans préparation, presque sans avis préalable, se sont élevés en un jour au niveau de leurs droits et de leurs devoirs. Autant on les avait vus, l'an dernier, enclins à mettre l'administration dans l'embarras, autant ils ont montré de bonne grâce à limiter leurs choix et à faire bonne police. En 1880, ils trouvaient très spirituel de recevoir 5,000 tableaux, sans savoir où M. Turquet et ses excellents employés pourraient les pendre, peut-être même heureux d'assister au debordement ridicule d'un flot de toile peinte qui menaçait l'Arc de l'Étoile après avoir rempli les galeries latérales. C'est que l'administration, impuissante et désarmée, mais visible, était responsable de tout. Aujourd'hui qu'ils sont responsables, ils sont sages, ils sont justes, ils sont exemplaires; ils font comme un

jeune homme de ma connaissance, qui courait le guilledou à vingt-cinq ans et dévorait à bouche que veux-tu le fruit du travail de son père, et qui devint en un seul jour de deuil-le plus rangé, le plus sage et le plus économe des négociants de Paris.

Voilà pourquoi je suis heureux de réunir aujourd'hui dans un sincère éloge le ministre des beaux-arts, le sous-secrétaire d'État et leurs sujets émancipés, mais d'autant plus rangés, messieurs les artistes français.



• 



PATRIE
PAR GEORGES BERTRAND

(Milieu du tableau.)



# PREMIÈRE JOURNÉE

Peinture d'histoire et Peinture décorative.

MM. PAUL BAUDRY, GEORGES BERTRAND, FRANÇOIS FLAMENG, DETAILLE.

reprocher cette année ni une injustice flagrante ni un seul acte de faiblesse scandaleuse, s'est honoré lui-même en donnant la plus belle place de l'Exposition à la grande toile de Paul Baudry. Ce grand peintre d'histoire et ce décorateur incomparable n'a jamais été mieux inspiré que dans

son dernier ouvrage; la Glorification de la Loi égale et peut-être surpasse les meilleurs morceaux du foyer de l'Opéra. Régalonsnous les yeux de cette chose exquise avant qu'elle soit mise en place dans un coin du Palais de justice, où personne ne la verra. L'artiste a un peu plus de littérature et de philosophie qu'on n'en trouve habituellement chez un peintre; avant de prendre le fusain il médite, raisonne et combine longuement ses allégories. Rien n'est pensé à la légère, rien n'est abandonné au hasard, dans cette composition où la Loi est contemplée par la Jurisprudence, couronnée par la Justice et l'Équité, et flanquée de l'Autorité et de la Force qui protège l'Innocence. Le plus expert ratiocinateur du moyen âge confesserait qu'on ne peut fien ajouter à cet ensemble fortement conçu et qu'on n'en peut rien ôter, pas même le magistrat, qui fait une tache excellente avec sa robe rouge, et qui d'ailleurs est encore inamovible.

Mais, s'il faut que le peintre ne soit pas un simple exécutant, un pianiste ferré sur la gamme, celui qui s'égarerait dans sa rêvasserie au point d'en perdre le dessin et la couleur dégénérerait promptement en Puvis de Chavannes. Ce que j'admire dans Baudry, c'est qu'après avoir pensé tout son soûl, il se jette à peindre, il se plonge dans les formes et les couleurs comme un poulain normand dans la grande herbe d'un pré, et s'en délecte plus qu'une bête. Persuadé que la peinture est faite pour charmer les yeux comme la musique pour enivrer les oreilles, il ne se fait aucun scrupule de rajeunir et d'illuminer la vénérable Thémis. Le père Alaux, qui était un digne homme et un grand peintre de perruques, n'aurait jamais trouvé dans son vieux fonds de boutique assez de parchemin pour modeler la Loi, l'Équité, la Justice, la Jurisprudence et le reste. Et, pour corroborer le sérieux de ses figures, il leur eût plaqué sur le dos des draperies de fer battu. Baudry sent et raisonne autrement. Ayant à peindre deux figures aériennes, il se dit qu'elles ne seront jamais trop sveltes, trop élégantes, trop légères, et qu'on ne sau-

rait vêtir ces charmants volatiles d'un tissu trop souple et trop brillant. La Loi, qui trône en robe blanche au milieu du plafond, ne ressemble que de très loin à celle que les Romains appelaient rem surdam, inexorabilem. Non certes, elle n'est ni sourde ni inexorable, mais elle n'en est pas moins grande dame, à sa façon. Et l'artiste, pour nous prouver qu'on peut avoir du caractère sans en fourrer partout, nous offre un magnifique échantillon de grandeur dans la personne de l'Autorité, si noblement drapée. Maintenant voulez-vous de la vigueur? En voilà. Regardez la tête, le torse et le bras de cette divinité robuste qui a pris un lion pour coussin. J'ai gardé pour la bonne bouche le bel enfant qui symbolise l'Innocence et qui dort, sans autre vêtement que sa couleur corrégienne, dans un audacieux et savant raccourci.

Le nom du Corrège nous vient inévitablement au bout de la plume devant les nus de Baudry; mais en présence d'une composition si vaste et si éclatante, comment ne penserait-on pas à la bibliothèque du, palais des Doges, au Triomphe de Venise et à ce grand Paul Véronèse, que notre Paul, à nous, rappelle si souvent sans le copier ni l'imiter?

La médaille d'honneur sera donnée pour la première fois en 1881 par le suffrage universel des peintres. Baudry ne l'a jamais obtenue, quoiqu'il l'ait méritée de temps en temps.

Trois grandes toiles d'une valeur inégale, mais incontestable, occupent les autres parois du salon carré.

Commençons par le tableau de M. Georges Bertrand, *Patrie*. Il faut faire les honneurs de la maison aux nouveaux arrivés.

Le premier coup d'œil est bon, l'ensemble est grandiose, le groupe de cuirassiers se compose bien et ne manque pas d'une certaine maestria. Voilà un beau début, qui nous rappelle malgré nous celui d'un vaillant peintre, mort trop tôt, le pauvre Régamey.

La logique, qui ne perd jamais ses droits, aurait beaucoup à dire, et je n'ai pas besoin

de réunir un conseil de guerre pour prouver au jeune artiste que son drame n'est pas arrivé. Il nous montre un peloton, peut-être même un escadron de cuirassiers qui porte en terre son drapeau. Le sous-lieutenant porte-enseigne a été mortellement frappé, il a rendu l'âme en serrant l'étendard sur sa poitrine. On le soutient sur son cheval, que deux cavaliers à pied conduisent par la bride. Cette mise en scène est pittoresque, elle est dramatique, elle n'a pas le sens commun. Lorsqu'un porte-drapeau est tué, comme la chose ne se passe pas dans une revue, mais dans une bataille, le régiment ne s'occupe point de l'homme qui a payé sa dette à la patrie; il ne pense qu'au drapeau. On le relève, on le remet dans d'autres mains, aussi fidèles et aussi héroiques, et chacun se met en devoir de le défendre. L'ennemi aurait trop beau jeu s'il suffisait de tuer un porte-enseigne pour provoquer la formation d'un cortège mélancolique et sans défense comme celui que M. Bertrand fait défiler sous nos yeux.

Mais, ces réserves faites, il ne me reste plus qu'à féliciter le jeune artiste sur l'équilibre de sa composition, l'harmoniegénérale du tableau et l'exécution très remarquable des détails. Peut-être les types militaires manquent-ils d'originalité, mais le terrain est excellent; le cuir, le drap, le poil et la sueur des chevaux, tout ce qui est nature morte est rendu par un véritable peintre.

M. François Flameng, autre jeune homme, est peintre aussi; on lui en a signé le brevet l'année dernière, et je dois dire qu'il a fait de grands progrès depuis un an. A l'encontre du Dieu des Juifs, qui créa d'abord la lumière et fit ensuite le soleil, M. Flameng n'a pas encore trouvé le jour naturel, ce milieu égal, limpide et sain dans lequel nous vivons depuis l'aurore jusqu'au crépuscule. Ce qui frappe d'abord les regardants, et même en irrite plus d'un, dans cette grande toile des Vainqueurs de la Bastille, c'est un parti pris de lumière artificielle, un effet d'électricité, une coloration d'apothéose, je ne sais quoi qui rappelle le dérnier tableau des

féeries du Châtelet ou de la Porte-Saint-Martin. Ajoutez à cela une bizarrerie assurément voulue dans l'exécution des costumes, qui semblent tous taillés dans une même pièce de drap. Mais en revanche on n'a pas souvent l'occasion de passer une demi-heure devánt un tableau si intéressant, si vivant, si dramatique, peuplé de physionomies parlantes, bourré d'épisodes divers et bien composés. M. Flameng est un vrai disciple de l'école française, qui brille surtout par l'invention et l'expression. Il a merveilleusement rendu dans ce tableau l'esprit de la légende, la physionomie du temps. Et un très bon morceau de nu, le torse du vieillard aveugle, élève ici le genre historique à la hauteur de la peinture d'histoire.

M. Detaille a laissé volontairement quelques-unes de ses qualités à la porte de l'atelier le jour où il s'est fourvoyé dans la peinture officielle. La Distribution des drapeaux manque un peu de cette variété et de cette richesse d'effets qui surabonde et déborde dans l'œuvre de M. Flameng. L'éclairage est ici d'une justesse irréprochable, mais un peu triste et monotone. Je sais bien que les mâts de pavillon, les tentures de Belloir et les architectures de toile peinte sont des motifs médiocrement pittoresques; cependant Isabey, Eugène Lamy et quelques autres en ont tiré meilleur parti. M. Detaille, qui n'est inférieur à personne, sauf Meissonier, s'est gêné lui-même, il s'est guindé, il a mis un faux-col trop haut. Je vous demande un peu ce qu'un talent si vif et si pétulant allait faire dans cette solennité! On ne se représente pas ce joli Parisien, plein d'humour, disant aux trois présidents, aux Chambres et à l'armée le mot sacramentel du photographe: Ne bougeons plus!

Somme toute, il a fait un tableau très bien, ce qui ne veut pas dire un chef-d'œuvre: beaucoup de chevaux dessinés dans la perfection, tout un peuple de portraits fort ressemblants: le président de la République, Gambetta, M. de Freycinet, M. Victor Guichard, le colonel Langlois, M. Jules Ferry, M. Madier de Montjau tendant l'oreille

comme il fait d'habitude au pied de la tribune; le général Pittié, le maréchal Canrobert, M. de Cissey tout somnolent sur son cheval, et M. de Gailiffet tout en l'air. Le paysage est très juste, très vrai; le ciel, écrasé de chaleur et saturé de poussière, me rappelle la soif horrible dont j'ai souffert ce jourlà. Quelle dépense de talent! ou plutôt que de talent jeté par les fenêtres! Vingt artistes étaient capables de couvrir cette toile officielle; un seul peut faire les chefs-d'œuvre que vous savez. J'aimerais mieux, et vous aussi, le demi-quart d'un petit Detaille de tous les jours que tout ce grand Detaille des dimanches.



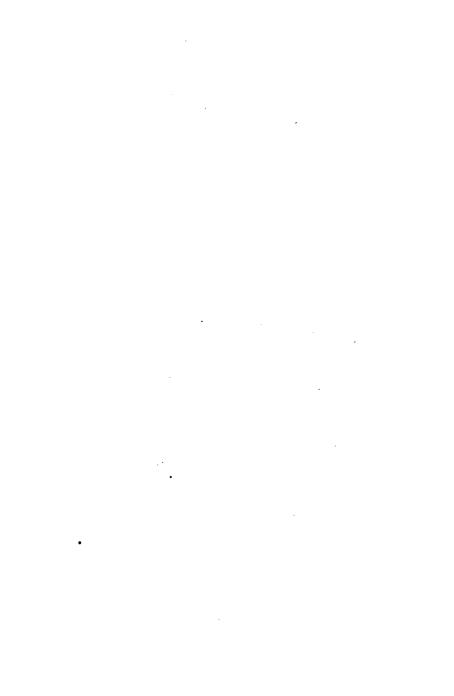



LE CAFÉ VIENT AU SECOURS DE LA MUSE PAR ROUFFIO



# DEUXIÈME JOURNÉE

Peinture d'histoire et Peinture décorative.

(Suite.)

MM. JACQUES WAGREZ, DAUX, RUEL, DUPAIN, ROUFFIO, H. DE CALLIAS, PUVIS DE CHA-VANNES, CHARLES CAZIN.

que le Cherubini d'Ingres a inspiré à M. Jacques Wagrez sa composition d'Hésiode couronné par la Muse. Mais, comme Cherubini était vieux et comme il ne s'appelait pas Auber, Ingres devait logiquement le faire couronner par une Muse drapée.

M. Jacques Wagrez s'est donné plus

beau jeu en prenant Hésiode à l'âge de vingt ans. Un poète jeune, bien fait, modelé de la tête aux pieds par les exercices du gymnase, peut se montrer aux yeux dans sa beauté plastique, tel que la nature et l'exercice l'ont fait. Et la Muse n'a pas besoin de mettre des gants à douze boutons pour lui dire:

Poète, prends ton luth et me donne un baiser.

Pour les poètes de vingt ans, la Muse a mieux que des palmes et des couronnes; elle est à la fois déesse, prêtresse et maîtresse. La Fontaine le dit fort bien:

Si j'avais en naissant reçu de Calliope Les dons qu'à ses amants cette Muse a promis...

Voilà pourquoi la Muse d'Hésiode n'est Vêtue que de sa chaste et gracile béauté.

Le chantre des Travaux et des Jours, assis sur un rocher, tient sa lyre de la main gauche et appuie sa tête sur la droite; il suit de son regard pensif un attelage de bœufs au labour. Debout auprès de lui, la Muse aux ailes éployées suspend une couronne d'or audessus de sa tête. Un ciel clair et quelques frontons de montagnes à l'horizon montrent que nous sommes en Grèce. Toutes les lignes du groupe sont élégantes, le dessin en est pur, le modelé un peu simplifié, comme il convient dans une peinture décorative. Ce qui manque un peu dans cette œuvre uniformément lumineuse, c'est la couleur. M. Wagrez en avait un peu abusé dans ses premiers tableaux: on dirait qu'après cet excès il s'est repenti, qu'il a juré de se mettre au régime. Mais nous savons ce que valent ces serments-là.

Vous trouverez les mêmes qualités et le même défaut, moins sensible pourtant, dans cette jolie figure d'Eros. Le dieu gamin s'est perché comme un oiseau sur le coin d'un petit monument, autel ou pylône, pas bien haut, puisque les branches d'un pommier voisin arrivent au sommet. De ce poste admirablement choisi pour la chasse, il a visé quelque malheureux cœur de fille ou de garçon, là-bas, dans cette petite ville aux toits plats qui s'élève en amphithéâtre au bord de la mer.

Avec quelle attention malicieuse il suit son coup! Tout rit en lui; le modelé luimème est frétillant et gai. Ce n'est pas l'Amour tout puissant, mystique et panthéiste de la théogonie antique, ni même le dieu féroce, implacable, qui sévit dans les tragédies. C'est le méchant bambin dont La Fontaine a peint la grimace dans une imitation d'Anacréon:

L'Amour fit une gambade, Et le petit scélérat Me dit : « Pauvre camarade! Mon arc est en bon état, Mais ton cœur est bien malade,

M. Daux, élève de M. Cabanel et du Japon, a jeté sur la toile une petite figure décorative qu'on pourrait appeler la cigale des boulevards extérieurs. C'est un type de modèle parisien, coiffé à la chien et fagoté à la diable, mais pas laid et largement traité dans les nus.

Beaucoup de vigueur et d'éclat dans les accessoires, l'autel, le laurier-rose, la robe, les pavots. Mais pas un centimètre d'hori-

zon; toutes ces natures mortes et le modèle lui-même ont l'air de découpures collées sur un papier couleur de ciel.

Le tableau décoratif de M. Ruel, l'Odorat, se compose bien et attire le spectateur par un choix d'objets agréables.

La jeune femme, l'enfant, l'oranger en fleur, forment un groupe à souhait pour le régal des yeux. Les deux têtes surtout sont jolies; le corps de femme est traité malheureusement comme une étude d'après nature, c'est-à-dire dans un esprit aussi peu décoratif que possible, et les reflets verdâtres gâtent les jambes de l'enfant. C'est un effet peut-être juste, mais déplacé ici. Le terrain est trop mou, si mou que l'oranger semble planté dans un nuage.

Dans le Printemps de M. Dupain, je constate d'abord une idée ingénieuse : c'est le Printemps chassant l'Hiver, et l'Hiver n'y est pas.

L'artiste nous a fait grace de cette figure refrognée, qu'un vol de corbeaux en déroute symbolise suffisamment. Dans la moitié supérieure du tableau, la jolie tête du Printemps, accompagnée d'une draperie rose, de colombes et de papillons, fait merveille. Le ventre, souvenir mélancolique d'un modèle un peu fatigué, commence une dégringolade qui se continue par les jambes, par l'enfant, les fleurs, les terrains, les montagnes: tout cela est mauvais et brouillé. Desinit in piscem, et c'est grand dommage.

Un jeune homme qui, depuis quelques années, a fait son nom comme peintre d'histoire, M. Rouffio, expose un panneau décoratif dont la place est marquée d'avance, à Paris, dans quelque riche salle à manger. Le café vient au secours de la Muse, tel est le thème de M. Rouffio; il reste trois places à prendre, trois panneaux à remplir par le Thé, le Chocolat, le Vin, et qui sait? Peut-être un architecte hospitalier ménagera-t-il deux petits coins pour le curaçao et l'anisette. Je n'y verrais aucun mal, car le premier feuilleton de l'artiste promet une suite charmante dans le prochain numéro. Sa Muse est une

belle personne, richement étoffée, et qui, si elle a un peu abusé de ses forces en dictant cinq actes de tragédie éloquente à M. de Bornier, s'éveillerait au premier chatouillement de la plume pour inspirer un nouveau chef-d'œuvre en trois actes à notre ami Édouard Pailleron. Le lutin basané qui représente ici la boisson aimée de Voltaire est un petit personnage vif et brillant, grillé juste à point et d'un arome irréprochable. Me préservent les dieux de lui chercher une querelle d'Allemand! Il me répondrait sans mentir que l'Allemagne et lui n'ont rien de commun et qu'au delà du Rhin l'on ne connaît que la chicorée. Cependant j'ai peine à comprendre pourquoi la Muse, être divin, est assise dans un vrai fauteuil et pose ses pieds sur le sol, tandis que le Café, personnage colonial, mais réel et vivant dans une familiarité étroite avec l'épicier du coin, marche sur les nuages. Il faut que la critique soit clémente au peuple aristocratique et de moins en moins nombreux des décorateurs. Gardons-nous de décourager ces derniers représentants d'un bel art qui s'en va! Je ne veux même pas reprocher à M. Horace de Callias le type de sa Danaé trop moderne, si moderne qu'on cherche d'instinct, sur les pièces d'or qui lui font un sommier plus riche que confortable, l'effigie de Louis-Philippe ou de Napoléon III.

Les bonnes intentions dont M. Puvis de Chavannes est pavé, comme l'enfer, m'interdisent de juger sévèrement son Pauvre Pêcheur priant pour lui-même (ora pro nobis piscatoribus) et demandant un poisson à la mer comme un gueux nous demande un sou. Certes la volonté de faire grand est permanente chez cet artiste de beaucoup de style et de peu d'orthographe. Nous lui devons donc le respect, même lorsqu'une erreur laborieuse en fait un caricaturiste solennel et convaincu. Lui seul peut-être est en état de remplir le programme académique qui disait aux élèves de l'École: « Vous interpréterez selon vos facultés le vers célèbre de Racine, en représentant Hippolyte sans forme et sans couleur. » Il a gagné le prix, il

l'a gagné trois fois en un seul jour, car le pauvre pêcheur, sa pauvre femme et son pauvre enfant hydropique remplissent à qui mieux mieux les conditions imposées. Je m'incline et je passe, et du diable si j'y repasse!

Mais je repasserai probablement plus d'une fois devant le Souvenir de fête, cette œuvre étrange et inquiétante de M. Cazin.

M. Charles Cazin, esprit rêveur et concentré, me fait songer à cette jolie femme qui, passant auprès du Vésuve, avait attrapé une éruption. L'illumination du 14 juillet 1880 l'a un moment illuminé. Il a jeté sur une vaste toile des impressions étranges, mais profondes et sérieusement pittoresques, qui ne pouvaient frapper que lui. Patriote sincère, penseur profond, artiste consommé sinon complet, il a traduit à sa manière les sentiments que nous avons tous éprouvés l'année dernière à l'extinction des feux officiels. Quelque chose lui est apparu dans la fumée et la poussière. Il a vu de ses yeux les forces invisibles qui poursuivent sans bruit la reconstruction de l'édifice national: la

science, le travail, le courage militaire, et il les a jetées sur la toile en les drapant sans ordre et au hasard dans les trois couleurs du drapeau. Et, comme un primitif, il leur a donné à chacune sa petite légende en lettres d'or. Et comme il lui restait une légende à placer, Concordia, il l'a tout bonnement écrite dans son ciel, auprès des feux épars. d'une chandelle romaine. Et, tandis qu'il était en veine de fantaisie, il a suspendu à la droite et à la gauche de son tableau deux longues et lourdes guirlandes, qu'un autre, moins naïf, eût laissées aux bons soins de l'encadreur. Ajoutez à cela tout un monde de dômes illuminés, de lampions à demi éteints; tout un océan de chaleur, de poussière, de bruit visible, de clameurs égarées dans les vibrations de l'air. Au total, M. Ch. Cazin a-t-il fait un tableau? Non. Et pourtant c'est l'œuvre d'un peintre en même temps que l'acte d'un citoyen. C'est tout ce qu'il vous plaira excepté une chose indifférente. Il y a là un grain de déraison et pas un atome de médiocrité. J'en parle depuis cinq minutes

sans pouvoir formuler un jugement précis. Il me semble que M. Charles Cazin vient d'introduire un élément nouveau dans l'école française; et pourtant, s'il faisait école, je ne ne serais pas rassuré.



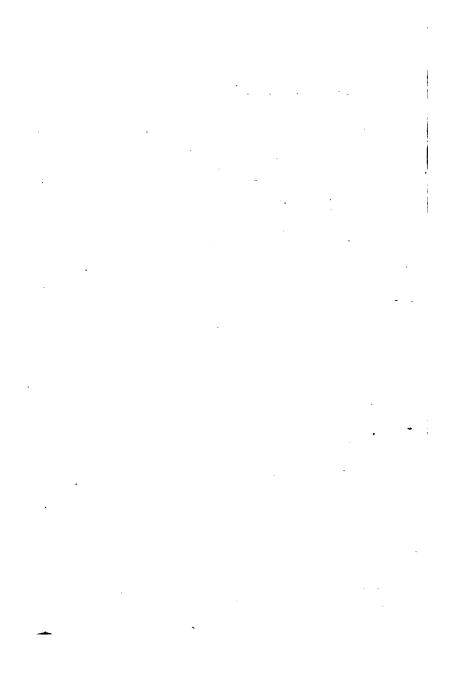

. • 4 



PRINTEMPS
PAR G. FERRIER



## TROISIÈME JOURNÉE

Peinture d'histoire et Peinture décorative.

(Suite.)

MM. PAUL-JOSEPH BLANC, MAZEROLLE, PROTAIS, FERRIER, LE LIÈVRE.

ment en France sous la présidence de M. Jules Grévy qu'en Italie sous le règne de Léon X, nous ne pouvons nous en prendre ni au gouvernement, ni aux municipalités, ni aux fabriques, ni même aux simples citoyens.

On construit ou l'on rebâtit des palais, on élève des théâtres, on remet à neuf des églises, on restaure des ministères, on pare les mairies comme des mariées; la spéculation entreprend des auberges magnifiques, elle y prodigue l'or, le marbre et la couleur; plus d'un particulier, dans son hôtel, voudrait bien se donner le luxe d'un plafond de maître.

Ce sont les maîtres qui font défaut.

Le XIXe siècle a beau jeter les millions par les fenètres, la grande peinture ne lui donnera pas le sou pour livre de son argent.

Je ne sais ce qu'il adviendra de ce malheureux Panthéon, qui a reçu et mal gardé les cendres de Voltaire. Sera-t-il dieu, table ou cuvette? Nos enfants verront-ils dans la vaste et médiocre bâtisse de Soufflot un temple de la Gloire ou une église de Sainte-Geneviève? Il faudrait être sorcier pour le dire. Le peuple français est à la fois très conservateur et passablement révolutionnaire. Ajoutez que le temps des fureurs iconoclastes est passé. Nous déchirons plus volontiers une constitution qu'une gravure de Marc-Antoine ou de Rembrandt. Quand

Napoléon III, en 1852, fit largesse du Panthéon au clergé qui avait béni le Deux-Décembre, il était imprégné de l'esprit anglais; il avait passé des années chez ce peuple violent et respectueux qui a coupé la tête de Charles Ier sans écorner le piédestal d'une seule de ses statues. Il laissa donc à la nouvelle église de Sainte-Geneviève le fronton patriotique et philosophique de David d'Angers. Le clergé intrus, mais soumis à je ne sais quelle autorité des mœurs publiques, respecta les cénotaphes de Voltaire et de Rousseau et le pâle troupeau des sénateurs obscurs qui dorment là-bas, sous la pierre. Que ferons-nous à notre tour si demain, c'est-à-dire à la prochaine législature, le culte catholique est banni de ce logement usurpé? Un marquis sceptique et d'esprit déluré a mis en joie les puissants du 24 mai 1873 en imprimant sur les murs du Panthéon le sceau de Rome. Il convia pêle-mêle tous nos artistes de renom à une œuvre décorative dont le curé de la paroisse daignait contrôler le programme. On

y fourra un peu de tout: de l'histoire, de la légende, de l'anecdote, et même de la farce : car, si j'ai bonne mémoire, les miracles de Lourdes et de Corps-la-Salette ont failli obtenir les honneurs de la fresque ou du marouflage. Beaucoup de ces tableaux sont achevés, quelques-uns sont mis en place. Qu'en fera-t-on si le grand gâteau de Savoie qui s'élève entre la Sorbonne et l'École normale est rendu au culte de la Gloire? Il me semble que je n'aurais pas été un bon Vandale, car mon cœur saigne à la séule idée d'arracher une des toiles que je vois là. Mais le marquis de Chennevières, qui est homme d'esprit, doit savoir maintenant ce qu'on risque à jeter sur le tapis vert de la politique un enjeu comme le Panthéon. S'il pouvait conserver quelques illusions, chercher quelques excuses de son erreur, je le conduirais poliment au Triomphe de Clovis, fragment de frise dont M. Paul-Joseph Blanc est l'auteur, mais dont la culpabilité rejaillit largement sur l'éditeur responsable. Quelques-uns de mes confrères en critique, étonnés comme moi de voir dans un tableau d'église plusieurs hommes d'État bien connus pour leurs sentiments libéraux et adversaires déclarés du cléricalisme, ont cru que M. Blanc avait fait une mauvaise plaisanterie. On l'accuse, à tort selon moi, d'agir en écolier profane, lorsqu'il travestit en évêques coiffés du nimbe sacré des libres penseurs aussi connus que MM. Gambetta, Clémenceau et Lockroy, et même Coquelin, cet excommunié dont le masque pétille d'esprit. Il serait plus juste de dire que M. Blanc, comme la plupart des décorateurs du Panthéon, ne sait plus à quels saints se vouer. Travaillant pour un édifice dont la destination est plus incertaine que jamais, il a dû se dire souvent: « Que ferat-on de ma peinture? Son sort est entre les mains des députés. MM. Lockroy et Clémenceau permettront-ils longtemps qu'on dise la messe au Panthéon? Le président de la Chambre, plus modéré, plus conservateur, plus enclin à ménager les opinions qu'il ne partage pas, plus politique en un mot, leur donnera-t-il tort ou raison? Coquelin, ce railleur plein de verve, qu'il écoute, dit-on, volontiers comme un organe retentissant et gai de l'opinion publique, le poussera-t-il à droite ou à gauche? »

Un artiste hanté par ces incertitudes a bien pu, machinalement, sans préméditation, canoniser à coups de brosse les arbitres de sa destinée. Mais il est plus probable que M. Blanc y a mis moins d'instinct et plus de raisonnement. Éclairé par l'expérience, il sait que Sainte-Geneviève a conservé le fronton de David et la coupole de Gros; il doit penser que la Gloire, restaurée et remise en possession de son temple, n'exclura pas les tableaux dont le caractère est purement historique et l'esprit nullement religieux. Il a donc mis sa frise à cheval sur le temple et sur l'église; c'est une œuvre à deux fins, assurée contre tous les événements.

Si vous objectez qu'elle n'en est pas plus logique, ni meilleure en soi, ni plus largement exécutée, je serai tout à fait de votre avis. Peut-être même en aurais-je parlé moins longuement sans le scandale.

M. Mazerolle, qui n'a jamais scandalisé. personne, est un décorateur très appliqué et consciencieux. L'administration et les particuliers qui l'honorent d'une confiance sans limite peuvent lui demander indifféremment un carton pour les Gobelins, le décor d'un vase pour Sèvres, un vitrail pour une église, un plafond de salle de bal, deux panneaux pour un escalier. Ses deux figures qui représentent l'Agriculture et l'Industrie ont un aspect satisfaisant, elles respirent le calme et l'honnêteté; elles n'ont pas plus d'éclat qu'il ne faut, et pourtant elles ne sont pas tristes; je suis sûr qu'elles feront meilleur effet encore après leur mise en place que dans le tohubohu de l'Exposition.

L'Agriculture qu'il nous présente jouit de la plus florissante santé et s'habille de brocart rouge, malgré la concurrence des blés américains. C'est une très bonne personne qui semble dire aux regardants: « Voilà comme je suis. » Malheureusement elle est entourée d'attributs qui appartiennent au jardinage, comme l'arrosoir, la bêche et le râteau. Sans l'agneau et la gerbe de blé, on la prendrait pour sa petite sœur, si avantageusement connue dans la banlieue de Paris, l'Horticulture.

Le Commerce lève les yeux au ciel comme pour appeler les bénédictions d'en haut sur son prochain inventaire. Ici encore, si la robe verte est brillante, les accessoires laissent à désirer. Passe pour la rame et la caisse de bois blanc et le portefeuille de maroquin rouge, mais la corde et les tenailles sont de trop. L'enfant qui tient la plume, le génie aux écritures, a la poitrine singulièrement modelée, et son compagnon qui ficelle un ballot est d'une insigne maladresse. On ne le garderait pas vingt-quatre heures chez un commissionnaire de la rue d'Enghien.

L'administration a mal servi M. Protais en lui donnant un mur à couvrir dans les salons de la Guerre. Cette énorme machine intitulée: le Drapeau et l'Armée, a l'air d'une image d'Épinal mise au carreau. Le talent de M. Protais est fin, pénétrant, distingué comme le parfum de la vanille. Mais une gousse de vanille, qui aromatiserait délicieusement un gâteau de riz, à quoi servira-t-elle dans un sac de farine? C'est du bien perdu.

Si Baudry n'avait pas exposé son plasond de la Loi, je crois bien que la palme de l'art décoratif reviendrait cette année à M. Gabriel Ferrier. Rien de plus vraiment jeune, de plus brillant, de plus heureux, que cette grande toile du Printemps, où les nymphes enivrées du parsum des fleurs chantent et dansent au milieu d'un paysage exquis, baigné d'une lumière éclasante. La principale figure de semme est si belle qu'elle vous fait penser aux mythologies exquises de Lesueur jeune, avant Saint Bruno.

J'adresserai cependant deux critiques à l'auteur de cette œuvre charmante et forte. Le vieux faune du premier plan est traité dans la manière réaliste des Espagnols et de Bonnat. Seul, je le louerais sans réserve; il n'est pas à sa place ici, ou du moins il devrait être peint autrement à cette place. Les maîtres emploient volontiers la vieillesse, la laideur et même la rusticité comme les re-

poussoirs naturels de la jeunesse et de la beauté. Mais Ribera lui-même, dans ce Triomphe de Silène que l'on voit au musée de Naples, n'est pas allé aussi loin que M. Ferrier. Et Ribera n'est pas un délicat, tant s'en faut, et il peignait pour un public moins délicat que le nôtre.

L'observation qui me reste à faire s'applique à l'âge d'une des nymphes, la seconde, qui est une fillette de douze ans au plus. Il me semble qu'un casuiste païen la trouverait trop jeune pour assister à la fête. Maxima debetur puero reverentia est une maxime païenne. Les nymphes sont des divinités jeunes, elles ne vieillissent jamais, c'est chose connue; mais l'âge du catéchisme n'existe pas pour elles : elles naissent toutes à quinze ans.

L'Actéon, de M. Le Lièvre, quoi qu'en dise le livret, n'est pas, à proprement parler, un panneau décoratif. Ce serait bien plutôt un paysage historique. La figure y tient peu de place. Le jeune chasseur, avec ses jambes modelées en rondins et ses chiens sortis du

haras d'un conducteur de diligence, pourrait être effacé sans dommage sérieux. On pourrait également ôter le groupe vague et lointain de Diane. Et il resterait un paysage grandiose, harmonieux, bien composé, parfaitement éclairé, avec de bons morceaux de dessin, car l'anatomie des arbres qui figurent au premier plan est autrement soignée que celle du gamin chétif et sans conséquence que Diane va changer en cerf. On en ferait à peine un daim.



.

-

. •



FRAGMENT DU PLAFOND DU THÉATRE DE NANTES, PAR H. BERTEAUX

1814 ..... Beart ... to halle Cuthfulal



## QUATRIÈME JOURNÉE

Peinture d'histoire et Peinture décorative.

(Suite.)

MM. BERTEAUX, R. COLLIN, MÉDARD, BLAN-CHON, GERVEX, SCHUTZENBERGER, SÉON, DOUILLARD, ZUBER.

ous terminerons aujourd'hui la revue des ouvrages qui appartiennent ou qui visent à l'art décoratif. Si quelques-uns de mes lecteurs me reprochaient de faire la part trop large à ce genre de peinture, je m'excuserais en disant qu'il est le plus noble, le plus difficile et le premier de tous. La décoration est la peinture d'histoire élevée à sa plus haute puissance. Elle ne vit que de

grandeur et de simplicité; elle exige avant tout des compositions claires, des mouvements précis, un dessin large et fermement arrêté. Les artifices de la patte y sont aussi déplacés que les subtilités et les raffinements de la couleur. C'est l'art qui parle aux foules, et les foules n'entendent pas malice à la peinture, pas plus qu'à la poésie ou à la politique. Victor Hugo n'eût jamais obtenu les honneurs presque divins qu'on lui décerne à tous les étages de la société, et qu'il subit avec une résignation et une grâce olympiennes, s'il n'était un génie essentiellement décoratif. Cet être puissant et bon, terrible et tendre, est très proche parent de Michel-Ange et de Raphaël : il tient à l'un par les colosses et à l'autre par les enfants.

Si la grandeur s'apprenait comme l'orthographe, et la simplicité comme l'arithmétique, nous aurions, je n'en doute pas, dans cette époque d'enseignement gratuit et généreux, une admirable école de décoration. Mais l'État n'y peut rien; il fait tout son possible en dotant l'École des beaux-arts, en maintenant sur un pied honorable les manufactures nationales des Gobelins, de Sèvres, de Beauvais. Malheureusement, le beau style est une espèce de variole qui ne s'attrape que par contagion, et les conditions de la vie parisienne en 1881 tracent comme un cordon sanitaire autour des maîtres contagieux. Il y a cinquante ans, l'atelier d'un grand peintre était une école, mieux encore, une famille. Les élèves grandissaient lentement, patiemment, à l'ombre d'un homme illustre et bienveillant qu'ils admiraient de toute leur âme, et qu'ils aimaient jusqu'à se faire tuer pour lui. Un Hippolyte Flandrin se trouvait honoré et favorisé entre tous s'il était admis à l'honneur de préparer les fonds d'un tableau d'Ingres. Il s'absorbait aveuglément dans la personne de son maître, et il en rapportait quelque chose au grand jour de l'émancipation, lorsqu'il se sentait à la fin capable et digne d'ouvrir un atelier, lui aussi. L'individualisme moderne a changé tout cela. Nos rapins sont émancipés avant de naître; ils exposent avant de concourir-

pour le prix de Rome; ils vendent leurs tableaux à des prix fous avant de savoir peindre ou dessiner; ils s'estiment euxmêmes au prorata de la cote établie par les marchands ou par les commissaires-priseurs, et ils n'échangeraient pas leur couteau à palette contre le pinceau de Léonard de Vinci. Le plus naïf et le plus saugrenu des impressionnistes consentirait peut-être à aider Bonnat et Baudry, mais à la condition expresse de signer avec eux, comme la costumière et le tapissier mettent leurs noms sur l'affiche d'un drame, comme les encadreurs signeront l'an prochain ces bordures prétentieuses, ridicules et laides qui font concurrence au tableau.

Mais pardon! je reviens aux quelques œuvres décoratives qui se rencontrent de loin en loin dans le Salon de cette année.

La très riche et très intelligente cité de Nantes s'est donné le luxe d'un plasond neus pour le théâtre Graslin, et elle a bien choisi son peintre. M. Berteaux est un jeune homme qui a fréquenté l'atelier de Flandrin, et demandé quelquefois les conseils de Baudry. Ces deux excellents maîtres lui ont beaucoup donné sans lui rien prendre : il est resté lui-même, son beau plafond est l'œuvre d'un talent libre et original. La Musique, la Tragédie, la Comédie, la Danse, représentées par des groupes élégants et harmonieux, se partagent un vaste espace et le remplissent exactement, sans faire cohue. L'esquisse d'ensemble est d'une parfaite clarté; elle se lit tout d'un trait, comme une page d'un bon livre. Quant à l'exécution, nous pouvons la juger sur un échantillon très vaste et très beau. M. Berteaux nous montre tout un quart de son plafond avant la mise en place. C'est un ensemble vif et brillant qui réunit Thalie, Momus, Terpsichore, Vénus, Bacchus et l'Amour; en un mot, le coin le plus riant de l'Olympe et de l'Art. On assure que M. Berteaux a voué une reconnaissance éternelle à la municipalité qui met son talent en lumière. J'aime à penser que la mairie et le conseil de Nantes seront également satisfaits de M. Berteaux.

M. Raphaël Collin a exécuté pour le théâtre de Belfort un panneau de la Danse qui fera peut-être bon effet à sa place, mais qui pèche par l'abus du rouge au grand jour de l'exposition. L'écharpe rose de la danseuse et le feuillage pourpre du hêtre me font penser, bien malgré moi, au théâtre incendié de Nice. La figure de femme est d'ailleurs assez molle, et le jeune homme qui souffle dans une flûte de Pan a les jambes beaucoup trop longues. Cependant le tableau n'est ni sans charme, ni sans intérêt.

Pour l'hôtel de ville qu'on restaure dans cet héroïque et infortuné Belfort, M. Médard a mis en scène le général Lecourbe et la défense victorieuse en 1815. Je tiens M. Médard en grande estime, comme peintre de genre; personne ne goûte plus que moi l'ordonnance, l'esprit et les intentions de son tableau: Troupes de renfort arrivant sur le champ de bataille. Mais la décoration comporte des qualités d'ordre supérieur qui font défaut à la plupart des peintres de genre. La ressemblance des portraits, l'exactitude des

costumes, font merveille sur une toile de chevalet. Changez les dimensions, attaquez les parois d'un monument public, et vous risquez beaucoup d'effleurer la caricature. La caricature à Belfort!

Un simili-principe qui a du bon et du mauvais, mais plus de mauvais que de bon, veut que l'on adjuge au concours les travaux de peinture murale. Le budget de Paris saura ce qu'en vaut l'aune, et cela dans un bref délai. Je ne veux pas me faire lapider comme un simple Baudry, en donnant mon avis sur le mode de sélection qui préside à l'art officiel; mais je surveille attentivement l'éclosion des chefs-d'œuvre que la fièvre démocratique du concours nous a pondus.

A Paris comme à Landerneau, il est matériellement impossible que tous les candidats à la décoration d'un mur présentent une œuvre achevée, mise au point, grandeur d'exécution. Ce jeu coûterait trop cher aux artistes s'ils faisaient la guerre à leurs frais, ou aux municipalités si elles prétendaient récompenser tous les efforts méritoires. Le

concours est jugé sur de simples esquisses, c'est-à-dire sur des tableaux de dimension modeste et d'exécution sommaire. On a beau demander, pour supplément de garantie, une grande figure peinte, c'est toujours et fatalement le charme de l'esquisse qui enlève le succès. Or il faut le coup d'œil et l'expérience d'un juge consommé pour distinguer dans une demi-douzaine de petits tableaux, pas plus grands qu'une toile de genre, le vrai panneau décoratif. Neuf fois sur dix, le peintre de genre, plus adroit et plus maître de son art dans un espace limité, distancera le peintre d'histoire. Mais après? Lorsqu'il s'agit d'exécuter? Voici ce qui se passe, et ce que vous reverrez souvent, si l'on n'y prend garde.

MM. Gervex et Blanchon, très avantageusement connus, quoique fort jeunes, dans la peinture de genre, ont gagné le lapin au concours du XIXe arrondissement. Leurs esquisses, vraiment jolies, ont séduit un jury dont tous les membres n'étaient pas fort experts en matière de décoration. Maîtres

du champ de bataille, encouragés par le succès, ils attaquent chacun sa grande toile et mettent bravement au carreau deux gentils tableaux de chevalet. Le résultat est là, devant vos yeux, que vous en semble? N'êtesvous point d'avis que pour orner une salle d'école, fût-ce la salle d'une école du soir, il y a autre chose à inventer que la représentation littérale de cette école elle-même? Une glace plaquée à la muraille en dirait tout autant, et n'en apprendrait pas davantage. Ceci soit dit pour M. Blanchon, qui est un jeune homme intelligent et un peintre adroit, mais qui tourne le dos à l'art décoratif. Et quant au Mariage de M. Gervex, ne pensez-vous pas, comme moi, que, malgré la patte infernale de l'artiste, il fera double emploi dans la mairie du XIXe, en répétant les types, les toilettes, les grimaces et les banalités qui défilent trois ou quatre fois par semaine dans ce temple civil? Nous nous connaissons, hélas! bien assez pour que l'artiste, et un artiste de talent, n'ait pas besoin de nous présenter officiellement à

nous-mêmes. Si les chefs de la République, dans un esprit que l'on ne saurait louer trop hautement, veulent donner aux cérémonies civiles un éclat et une solennité dont certains cultes religieux ont usurpé le monopole, n'est-ce pas le moment ou jamais de décorer la mairie comme un temple? Sied-il d'y éta-ler une toile qui serait aussi bien et plus logiquement marouflée dans les magasins du *Printemps*, dans les galeries de la *Ménagère*, ou derrière les bocaux multicolores de Boissier?

Certes, le Mariage de M. Schutzenberger, exécuté pour la mairie de Reims, laisse beaucoup à désirer. On n'y trouvera pas un morceau peint de main de maître, et l'artiste a cédé à une étrange fantaisie en faisant marier un jeune couple romain par une sorte de Kroumir en burnous. Mais l'œuvre a le mérite de nous transporter dans un monde idéal, plus brillant, plus grave et meilleur que le nôtre. Il nous élève au-dessus de nous-mêmes à travers le temps et l'espace. Exact ou non dans ses menus détails, le

tableau de M. Schutzenberger est symbolique, d'un sentiment élevé, d'un esprit vraiment décoratif.

Les deux panneaux de M. Séon, la Pêche et la Chasse, sont d'un aspect assez agréable, malgré le parti pris trop visible du peintre, que les lauriers fanés de M. Puvis de Chavannes empêchent de dormir. M. Séon, et je l'en félicite, est encore loin de son but; il a réussi à bâcler une draperie sans plis et çà et là quelques membres sans os et sans muscles; mais il est trop bien doué pour rompre à tout jamais avec le dessin et la couleur. La triste école aura beau faire, il n'y a pas en lui l'étoffe d'un peintre nihiliste.

J'ai vu le temps où une grande machine comme la Mort de saint Louis aurait ouvert à M. Douillard non seulement les coffres du Trésor, mais les portes de l'Institut. Il y a là dedans beaucoup de savoir et d'étude, et même un incontestable talent. Un peu de fadeur; mais qui sait si la fadeur n'est pas, à notre époque, un assaisonnement imposé par l'Église?

M. Zuber a parachevé d'une main très savante trois vues de la Corniche, probablement pour un riche amateur qui voulait garder à Paris, dans son hôtel, un reflet de sa chaude et brillante villa d'hiver. Ce sont, à proprement parler, malgré l'absence des figures et des monuments, trois paysages historiques du style le plus noble et le plus pur. L'artiste alsacien a condensé sur ces trois toiles les richesses et les splendeurs du climat méditerranéen, de cette serre sans vitrages où les plantes de nos régions parisiennes meurent de soif, tandis que l'olivier, le palmier, le chêne vert, le poivrier, le laurier-rose, l'agave et le cactus y prospèrent à qui mieux mieux, comme pour nous faire mourir d'envie.



**(..** 



LE REPOS



## CINQUIÈME JOURNÉE

Peinture d'histoire et Peinture décorative.

(Suite.)

MM. COMERRE, H.-EUGÈNE DELACROIX, RIXENS,
GUSTAVE POPELIN, AIMÉ MOROT, F. CLÉMENT, EMMANUEL BENNER, FOUBERT, TELLIER, LUCAS.

Rome ne brillent depuis un certain temps ni par l'audace ni par l'originalité. Il serait donc injuste et maladroit de décourager par une critique trop sévère les pensionnaires qui ont beaucoup osé et visé haut. M. Comerre, grand prix de 1875, a entrepris de rajeunir le vieux drame

biblique de Samson et de Dalila. Il y a bien des fautes dans cette énorme toile : on pourrait demander pourquoi le jeune artiste a déguisé en Hercule forain le héros qui avait été vingt ans juge, c'est-à-dire presque roi d'Israël; à quel propos il lui donne un lit orné de sculptures égyptiennes, si loin de la terre d'Égypte et dans un pays où la statuaire était maudite comme un art païen. L'artiste n'a pas lu soigneusement la Bible, car il ignore que Dalila fit raser par un barbier les sept touffes qui couvraient la tête de son amant. Enfin la composition du groupe philistin, à droite du tableau, est à la fois violente et troublée; il ne fallait ni tant d'efforts ni des mouvements si diaboliques pour enchaîner un malheureux privé de force et réduit à la dernière impuissance. Mais l'œuvre est grandiose et d'un aspect saisissant; la figure de Dalila, triomphante dans sa perversité de courtisane vendue à l'ennemi, est d'un caractère vraiment neuf et rachète toutes les erreurs de l'artiste. Il y a d'ailleurs de bonnes études de nu dans la cohue des Philistins. M. H.-Eugène Delacroix, qui porte avec le courage le plus méritoire un nom trop lourd pour ses épaules, se démène comme un désespéré dans le grand. C'est un artiste moins heureux qu'entreprenant, moins habile que hardi; il poursuit à la fois le grand dessin et la belle couleur, et peut-être, avec le temps, attrapera-t-il quelque chose. En attendant, sa vaste composition d'Orphée déchiré par les Bacchantes est encore terriblement brouillée. Je voudrais que ce peintre si persévérant entreprît une fois de concentrer sur une seule figure le savoir et l'effort qu'il gaspille dans ce grand coquin de tableau.

Je me demande si M. Rixens, en essayant de peindre la Mort d'Agrippine, n'a pas entrepris l'impossible. Les mots fameux: Feriventrem! l'héroïque impudeur de la femme qui désigne au fer des assassins les flancs qui ont porté Néron, tout cela est plus beau dans l'histoire que dans la peinture. L'artiste a dû tourner et retourner vingt fois sa figure principale avant de s'arrêter à cette

pose médiocre, qui manque de franchise et de clarté. Ajoutez qu'il sera toujours périlleux de montrer au public le torse nu d'une femme de quarante ans sonnés. Néron était âgé de vingt-deux ans lorsqu'il se délivra de sa mère. Les sculpteurs de l'antiquité n'y regardaient pas de si près; ils traitaient les princesses comme des immortelles, et l'on admire encore à la villa Borghèse une statue d'Agrippine dont le visage a quarante ans et la poitrine quinze; mais l'art moderne et le réalisme ambiant permettent-ils ces libertés?

M. Gustave Popelin s'est fait connaître l'an dernier par une figure d'enfant qui donnait les plus brillantes espérances. Son Argiphonte du Salon, tout en attestant des efforts honorables et des progrès marqués, fera comprendre au jeune triomphateur que le domaine du grand art ne se conquiert pas en un jour. Le Mercure, inspiré par les maîtres florentins du XVe siècle, est un bourreau nerveux et gaillard, mais il manque absolument de divinité. La draperie qui

passe sous ses aisselles comme une ceinture de M<sup>me</sup> Tallien, lui fait un ventre qui n'en finit pas. Mais c'est surtout le corps d'Argus qui laisse à dire. Il y a là, entre autres incorrections, un bras gauche dessiné en moignon, sous prétexte de raccourci. N'oublions pas, cependant, que nous avons sous les yeux l'œuvre d'un tout jeune homme, et, sans trop insister sur une inexpérience qui passera, louons sans réserve ces colorations franches, cette clarté radieuse, ce brio de couleurs, où l'on reconnaît les leçons de M. Gabriel Ferrier.

M. Aimé Morot n'a pas moins de talent que lorsqu'il exposait son Bon Samaritain, mais il ne l'emploie pas aussi bien. La Tentation de saint Antoine est une œuvre brillante et solide, peut-être même trop solide; car la figure de femme est maçonnée en certaines parties comme un mur. Mais dans cette composition, parfaitement équilibrée pour la satisfaction des yeux, on regrette un manque de goût; ou, si vous l'aimez mieux, de logique. En pareille matière (matière;

hélas! est le vrai mot), il ne suffit pas que la tentatrice soit tentante; il faut encore que le saint ait l'âge et l'apparence d'un homme qui peut être tenté. Ici le bonhomme est trop vieux pour que la nudité, l'attitude et la provocation de son adversaire féminin ne soient pas choquantes.

Si j'insiste assez fréquemment sur des questions qui sont en art ce que les mœurs oratoires sont en éloquence, c'est qu'il appartient à la critique de compléter l'enseignement trop sommaire ou trop exclusivement technique de l'atelier.

Ainsi M. Clément, grand prix de Rome de 1856, et bien classé depuis longtemps comme peintre d'histoire, a cru traduire fidèlement quatre jolis vers de M. Georges Lafenestre en nous montrant une mère qui joue au lit avec son enfant. Cette jeune et jolie personne est couchée, comme les meilleures figures de M. Clément, et, comme elles, elle se montre absolument nue. Le poète est-il allé aussi loin? Non, il a écrit:

Sa mère en ses bras nus le saisit et l'admire.

Il ne nous montre que les bras, lui qui a les coudées plus franches assurément que le peintre. Pourquoi s'en tient-il la? Parce que l'action se passe de nos jours, sur un lit couvert de draps blancs et de couvertures bleues, et qu'en 1880 une mère, si jeune qu'elle soit, ne s'avisera jamais d'ôter sa chemise pour offrir un bouquet de cerises à son enfant, fille ou garçon. Dans cette grande toile du Repos, qui est, jusqu'à nouvel ordre, le chefd'œuvre de M. Emmanuel Benner, vous voyez une femme tout aussi peu vêtue que celle de M. Clément, et du même âge. Non seulement sa nudité ne vous choque ni ne vous étonne, mais vous ne vous avisez même pas de demander comment elle se couche à cru sur les herbes coriaces et les bruyères de la montagne, si elle ne va pas prendre froid, car la nuit tombe et la rosée n'est pas loin, ni comment elle s'y prendra pour rentrer au logis sans rencontrer le garde champêtre. Non, vous trouvez tout naturel et tout simple de l'admirer ainsi, car le nu, cette poésie de la forme, vous a transporté dans un monde

qui n'est ni la ville ni la campagne, mais la nature. Le tableau de M. E. Benner, c'est la nature féminine dans la nature champêtre, et les deux font ensemble une harmonie irréprochable. Chaussez un seul pied de la femme, ou placez seulement dans un coin de la toile la hache d'un bûcheron ou la faux d'un paysan, le nu passe à l'état de nudité, les herbes piquent, le modèle éternue, le garde champêtre accourt, le charme est rompu.

Peut-être direz-vous que je suis un païen fanatique et que la religion du nu m'entraîne aux dernières extrémités; mais il m'arrive quelquefois de grommeler devant une figure bien peinte, soigneusement isolée de tous les accessoires modernes et encadrée dans un milieu irréprochable, comme la Source de M. Foubert: « Ça, ce n'est pas encore du vrai nu. » Et savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que la tête, trop moderne et trop parisienne, a le nez retroussé d'une certaine façon, parce que la physionomie de cette demi-divinité, son sourire ou sa coif-

fure me rappelle un type entrevu depuis moins de huit jours sur la scène ou dans la rue. Eh! Messieurs! ne vous moquez pas! Si Phidias lui-même vous montrait Jupiter Tonnant avec un cor au pied, vous lui laisseriez le dieu pour compte, et vous diriez : « Pour qui donc nous prend-il avec son vieux modèle déchaussé? »

Le Réveil d'Ariane, de M. Tillier, est un joli tableau. La femme, jeune et bien faite, se pâme très agréablement dans un raccourci pittoresque, au milieu d'un paysage brillant et varié. Mais, quoique l'artiste ait pris soin d'écarter impitoyablement tout ce qui pourrait la compromettre, comme le vin de Champagne, les écrevisses à la bordelaise, les diamants, la poudre de riz, il n'y a pas un spectateur assez naïf pour voir en elle la fille de Minos, la sœur de Phèdre, l'amante de Thésée. On lui dirait plutôt : « Je te connais, beau masque! Tu demeures dans mon quartier. »

M. Lucas, s'étant donné à peindre une Sapho morte ou mourante après le saut de

Leucate, a cherché et trouvé un type poétique et très suffisamment antique. Un brillant effet de lune argente la mer, les rochers et la noble victime de l'amour. Victime intéressante, tout réalisme à part, car elle ne s'est rien cassé en tombant de si haut, pas même une corde de sa lyre.



•

•

7.

.



FEMME DE PÊCHEUR

VENANT DE BAIGNER SES ENFANTS

PAR M<sup>mo</sup> DEMONT-BRETON



## SIXIÈME JOURNÉE

Peinture d'histoire et Peinture décorative.

· (Fin.)

MM. BOUGUEREAU, JULES LEFEBVRE, ÉMILE LÉVY, HECTOR LEROUX, LEHOUX, JAMES BERTRAND, MAIGNAN, FEYEN - PERRIN, BROUILLET, HENNER, GASTON RENAULT, NONCLERCQ, LESREL, LÉON GLAIZE, M<sup>Ile</sup> RIGNOT - DUBAUX, M<sup>me</sup> DEMONT - BRETON, M. LŒWE.

des artistes les plus habiles, les plus savants et les mieux cotés de notre temps, fait le nu et la draperie avec autant de conscience que de dextérité. Laborieux comme pas un, il se lève et se cou-

che avec le soleil. L'art païen remplit ses matinées; il consacre volontiers l'après-midi à des œuvres chrétiennes, tableaux d'église ou plutôt d'oratoire, qui ne sont déplacés dans aucun château. S'il se trompait par impossible et s'il introduisait une de ses figures mythologiques dans un sujet de dévotion, personne ne s'apercevrait de l'erreur et il n'y aurait point de scandale, car les nus de cet honnête et sage producteur sont aussi décents que ses draperies. Ses faunes et ses anges ont été élevés dans le même couvent, nourris du même pain et du même lait; ils répandent le même parfum de religiosité douce; ils sont tous également bien, et je comprends le succès qu'ils obtiennent indistinctement dans le monde des riches anglosaxons, des agents de change, des notaires et autres gens de bien.

La Vierge aux Anges nous représente un concert soporifique donné par trois musiciens célestes à la Madone et à son fils. L'orchestre se compose d'un violon, d'une cithare et d'un orgue réduit, pour la com-

modité de la chose, à la mesure d'un accordéon. La mère et l'enfant dorment à qui mieux mieux sous un chêne vert. Les cinq figures qui remplissent la toile sont bien groupées, bien dessinées, bien peintes. Ce tableau est un des meilleurs de M. Bouguereau; il n'y manque pas une des qualités qui s'acquièrent à bonne école. Le génie est absent, mais le talent incontestable. L'œuvre est digne d'un homme qui fut autrefois, chez Picot, le type des bons élèves, et qui est aujourd'hui, dans son atelier, le modèle des professeurs. Pourquoi cette figure de l'Aurore me fait-elle penser à une petite toile du pauvre Hamon? Je n'en ai pas la gravure devant les yeux, mais je conserve au fond du cerveau l'image d'une adorable poupée rose qui perchait sur une feuille de chou et buvait dans la corolle d'un liseron une goutte de rosée. Hélas! oui, ce n'était qu'une poupée, comme toutes les figures d'Hamon; mais qu'elle était fraîche et jolie! Il me semble d'ici qu'elle logeait plus de poésie dans son petit doigt que cette grande pensionnaire en

tête-à-tête avec un arum singulièrement allongé.

L'Ondine de M. Jules Lefebvre est blanche de la blancheur anémique des rousses; ses cheveux ont un air de perruque, ses yeux font deux trous dans la toile, ses bras sont un peu maigres et le peu qu'on voit du mollet me fait craindre qu'elle n'ait des jambes de coq. Mais ce corps est vraiment jeune, et quel joli reflet montré sur tout le côté droit! La Fiammetta de Boccace est un aimable souvenir des muses florentines. M. Jules Lefebvre se trompe quelquefois, souvent même, et ce n'est jamais à demi. Faut-il vous l'avouer? je suis avec plus d'intérêt les artistes inégaux que les impeccables.

M. Émile Lévy est un de ceux qui ne se recopient jamais. Depuis bien des années il cherche sa voie à droite, à gauche, comme un jeune homme, avec des fortunes inégales, des alternatives de vif succès et d'expériences manquées. La Jeune Mère allaitant son enfant est l'essai d'une manière nouvelle, le spécimen d'un art plus ample, d'un modelé plus

large que d'habitude et d'une coloration volontairement effacée. L'œuvre est bien venue, elle fait grand effet dans sa simplicité magistrale. Peut-être cependant l'artiste eût-il bien fait de l'accentuer un peu plus. Je crois aussi que, dans un temps où la nature morte tient le haut du pavé, la robe demandait une exécution plus précise: on est moderne ou on ne l'est pas; il faut choisir.

M. Hector Leroux, qui est antique de parti pris, et non seulement antique, mais funèbre et tant soit peu nocturne, nous conte dans un style trop connu un épisode du drame d'Herculanum. Un groupe de vestales... pardon! de Romaines fugitives, se pâme dans la campagne en face de l'éruption. Je n'ai jamais vu les volcans dans l'exercice de leur brutalité, mais j'imagine, et j'affirmerais volontiers, que le Vésuve et l'Etna sont de grands coloristes. Une colonne de gaz enflammés, de projectiles détonants et de laves incandescentes doit répandre sur le pays une véritable inondation

de reflets brillants et divers. M. Hector Leroux n'en croit rien; son siège est fait, il a pris l'habitude de tout voir en blanc, même les éruptions; ses bonnes dames en pâmoison resteront blanches sous les feux du volcan, comme des Larves ou des Lémures.

M. Lehoux, qui fut, si j'ai bonne mémoire, la première victime du prix du Salon, expose deux grandes machines laborieuses et bizarres comme on doit en rèver dans les déserts arides ou dans les prisons cellulaires.

Ni son Mars ni son Précurseur n'ont l'air d'avoir été peints de nos jours, dans un atelier de Paris. Le dieu de la guerre est presque comique avec sa physionomie de piqueur, son cheval-fantôme, son cortège de loups et de corbeaux. Le saint Jean-Baptiste l'est tout à fait avec sa face de carême, sa chevelure et sa barbe d'astrakan rouge et le nimbe, qu'on prendrait, à première vue, pour un cerceau. Voilà bien du savoir et même du talent dépensé en pure perte, car M. Lehoux en sait plus long sur le dessin de la figure

humaine que la plupart des peintres à la mode; il y a d'excellents morceaux d'académie dans ces tableaux manqués. Le livret nous apprend que M. Lehoux est élève de M. Cabanel; il a donc un professeur homme de bon conseil, il a des camarades. Pourquoi ne demande-t-il pas un avis? Que ne raconte-t-il ses tableaux avant de les peindre? Il n'y a ni effort ni mérite d'exécution qui puissent sauver un ouvrage dont la donnée première est fausse ou absurde.

Je n'ai jamais très bien compris pourquoi, dans le joli petit tableau de M. James Bertrand, c'est l'Amour qui entraîne la Nuit sur la terre. Il eût été au moins aussi logique de nous montrer la Nuit entraînant l'Amour. Mais, sans chercher la quintessence, on peut louer le mouvement et l'élégance des deux figures aériennes. L'Amour est un peu trop parisien, et une de ses mains fait comme une aile de chauve-souris sous la draperie noire. Quant à la figurine de la Nuit, elle serait fort bien sans ce ventre emprunté à un modèle fécond et fatigué.

La Matelda de M. Maignan est élégante et jolie au milieu des fleurs, mais l'artiste n'avait pas besoin de lui sacrifier Dante et Virgile. A quoi bon travestir le grand Gibelin en vieille femme, et pourquoi remplacer le plus beau des poètes romains par une statue d'argile crue et mal modelée? M. Feyen-Perrin a fait de bons portraits et de jolis tableaux de genre; son Astarté, inélégante et surchargée de cheveux, nous porte à croire, jusqu'à preuve contraire, que la peinture d'histoire n'est pas son fait. Tableau mal composé: un rocher inutile et gênant; on passerait par là-dessus si Vénus faisait son devoir, qui est d'être belle. La fo-orme! dit Brid'oison; la fo-orme!

Dans la Violation du tombeau de l'évêque d'Urgel, M. Brouillet a dessiné deux bons torses d'homme au milieu d'une composition dramatique dans le goût de Jean-Paul Laurens.

Laurens lui-même expose une petite scène d'Inquisition, l'Interrogatoire, où la violence savamment contenue parle à l'esprit plutôt qu'aux nerfs, tandis que M. François Laugée donne la Question à un malheureux Flamand avec une férocité espagnole.

M. Henner a mis une certaine coquetterie à nous montrer deux faces de son talent. La Source et le Saint Jérôme, que le livret de nos artistes émancipés appelle saint Gérôme, sont deux toiles de valeur égale qui n'ont rien de commun et ne se ressemblent que par la couleur. Peut-être même un critique sévère pourrait-il remarquer, à ce propos, que l'artiste est trop fidèle à son parti pris de chair blanche légèrement teintée de jaune.

Une figure allégorique très féminine, très jeune, baignée dans la fraîcheur intarissable des sources et fleurie pour ainsi dire à l'ombre des grands bois, n'aura jamais la même peau qu'un vieil ascète octogénaire torréfié par le soleil dans les sables du désert. Mais on pardonne tout à ceux qu'on aime, et nous aimons Henner avec ses jaunes d'ambre opalin, ses paysages indiqués d'un coup de

brosse, ses extrémités dessinées avec une largeur qui laisse le champ libre à l'imagination des regardants.

Quoiqu'il ne donne pas souvent tout ce qui est en lui, on se contente de ce qu'il donne, parce qu'il ne donne rien que de bon.

C'est égal, je voudrais qu'il revînt quelquesois à ce rose si vivant et si frais dont il nous a donné un simple échantillon dans une tête de jeune fille endormie.

Daphnis et Chloé nous apparaissent sous un aspect diantrement moderne dans le tableau de M. Gaston Renault; le berger semble même un tantinet faubourien; mais les deux figures sont jeunes, elles baignent bien dans l'air et se meuvent au milieu d'un joli paysage.

Rien de plus morose, au contraire, que l'Atala de M. Nonclercq, avec son désolé Chactas et l'inévitable père Aubry. Pourquoi réveiller ces gens-là, qui reposent sur le rayon le plus poudreux des bibliothèques désertes?

Littérature démodée, sentimentalité ridicule, art froid et faux qui cherche en vain une apparence de nouveauté dans la ligne brillante du fond, petit effet de paysage impressionniste.

La Bacchante de M. Lesrel est un peu uniforme de ton et maigrelette par-ci par-là, mais d'un dessin charmant; elle a le modelé sautillant et gai des personnes de sa race, faunes, satyres, Ægipans.

Le Réveil, de M. Léon Glaize, avec moins d'originalité, est une aimable figure; M<sup>Ile</sup> Rignot-Dubaux a peint une jolie académie de fillette gardée par un épagneul.

Si M. Jules Breton se contente de déposer sa carte au Salon sous les traits d'une Femme de l'Artois belle et poétique, c'est que le noble artiste est un excellent père. Il s'efface devant la gloire naissante de sa fille et son élève, Mme Virginie Demont. L'an dernier, cette jeune femme exposait deux jolies études de bébés, dans le genre de ce petit bonhomme qui souffle une chandelle de pisen lite

Celui-ci même est d'aspect un peu maladroit et de forme assez tourmentée. Mais la Pêcheuse et ses deux enfants, trois figures de grandeur naturelle, forment un vrai groupe, solide et bien équilibré. La tête de femme est d'un beau caractère, les bambins sont charmants, surtout le plus petit, qu'on voit de dos. Ajoutez, s'il vous plaît, que le ciel, l'eau, le sable, en un mot tout le milieu ambiant, est bien vu et bien peint. M<sup>me</sup> Demont-Breton a fait un fier chemin dans son année.

J'ai gardé pour la bonne bouche une œuvre de saveur étrange et délicate, la Pythonisse, de M. Lœwe. Cette figure n'est pas la plus irréprochable du Salon, mais elle en est peut-être la plus originale. Nue sur le trépied sacré, enivrée par quelque breuvage ou quelque inhalation mystique, elle est en proie à l'hallucination et regarde attentivement des choses invisibles. Tout cela est conçu, pensé, voulu. Et les formes sont élégantes dans une nature saine et forte. Et la couleur, si arbitraire et si arti-

ficielle qu'elle paraisse, ce gris tendre avivé par quelques tons nacrés, forme une harmonie pénétrante. M'est avis que l'auteur de cette belle toile a droit aux encouragements de l'État, d'autant plus que ses confrères, occupés à frapper une médaille pour M. Manet, n'ont pas même gratifié M. Lœwe d'une mention honorable.



•

-



PORTRAIT DE LÉON COGNIET
PAR BONNAT



## SEPTIÈME JOURNÉE

Portraits.

MM. BAUDRY, HÉBERT, BONNAT, CAROLUS DURAN, E. DELAUNAY, JEAN-PAUL LAURENS, MACHARD, ULMANN, CABANEL, ALBERT AUBLET, PONSAN-DEBAT, PAUL DUBOIS, FANTIN LATOUR, JALABERT, YVON, FERRIER, BADIN, G. DUBUFE, DUEZ, ZO, G. COURTOIS, CROCHEPIERRE, VÉLY, BOLDINI, LAUGÉE, SAINTPIERRE, SARGENT, DE PURY, MIC FEURGARD, MM. ARCOS, BASSOT, ZIER, MIC BRESLAU, M. MANET.

tre d'histoire qui n'ait fait des portraits, bons, médiocres ou mauvais, suivant l'inspiration du moment et la personne du modèle. Nous voyons au contraire des portraitistes de profession, incapables de dessiner une figure nue de grandeur naturelle, réussir à coup sûr dans la spécialité qu'ils ont choisie, et peindre des hommes, des femmes, des enfants avec cette infaillibilité relative du gaufrier qui ne manque jamais une gaufre. Toutefois, si vous m'en croyez, vous ne demanderez jamais un portrait qu'à un peintre d'histoire. Il pourra se tromper, passer à côté de la ressemblance, vieillir ou charger son modèle, faire le désespoir d'une famille assemblée, en un jour de fête, autour de l'œuvre impatiemment attendue et payée cher. N'importe! vous en aurez toujours pour votre argent; car vous aurez acquis, à part le mérite insignifiant et passager de la ressemblance, un tableau digne de rester dans une galerie privée ou publique.

Un jour viendra où le portrait du jeune Louis de Montebello prendra sa place au Louvre, parmi les œuvres du plus original et du plus grand peintre de notre époque. En ce temps-là, les savants analystes de l'école de Taine pourront épiloguer tout leur soûl sur l'affinage ou la dégénérescence du sang plébéien dans les familles de parvenus glorieux. Peut-être écrira-t-on des pages éloquentes ou simplement piquantes sur ce charmant et frêle descendant d'un ouvrier teinturier sorti lui-même d'un garçon d'écurie. On dissertera sur Jean Lannes, le héros, le Roland moderne, devenu grand seigneur de l'empire, sur ses enfants et ses petits-enfants, gentlemen accomplis, diplomates, administrateurs, hommes de guerre. On constatera même, qui sait? une contradiction manifeste entre la fragile apparence de cet aimable enfant aux airs mutins et l'homme très robuste et très sérieux qu'il sera devenu par la suite. Mais tout cela ne sera rien que vaine parole, papotage de critique, poussière d'esprit jetée au vent. L'essentiel est que cette peinture tiendra toujours sa place, et une place incontestée, dans l'œuvre immortelle de Baudry.

Le portrait de M<sup>me</sup> de D... par Hébert ne ressemble probablement que d'assez loin à

son aimable et élégant modèle. Je ne croirai jamais, jusqu'à preuve contraire, que notre cher ami, l'ancien directeur de l'Académie de Rome, ait découvert et exploité tout seul, dans la société française où M. Zola travaille si activement du groin, tout un filon de beautés rêveuses, pâles et consumées par une flamme intérieure. Mais les femmes du monde qui assiègent l'atelier d'Hébert savent à quoi elles s'exposent; elles ont pris leur parti, comme le peintre luimême; elles comprennent que dans son atelier on contracte une maladie qui fait vivre un portrait longtemps.

Bonnat, ce grand maître espagnol qui fourrage à travers Paris, n'a jamais flatté ses modèles. Il a la brosse dure; on s'imagine par moments qu'il cueille son blaireau sur l'échine d'un porc-épic. Cependant vous voyez de jeunes et brillantes comtesses, comme M<sup>me</sup> de P..., se présenter en victimes résignées à ce bourreau des ris et des grâces. Elles savent, les belles infortunées, qu'il faudra laisser les trois quarts de leur gentillesse

mignonne à la porte de l'atelier; qu'elles se vouent au noir et au blanc; qu'on leur accordera tout au plus, par faveur, un ruban bleu dans les cheveux; qu'elles seront traitées approximativement comme le père Léon Cogniet, cet octogénaire nerveux et pétillant, mais blanc sur noir, sans autre couleur, sauf la rosette et la palette. Elles vont pourtant à Bonnat, car ce n'est pas, elles le savent, un médiocre honneur de faire à soi seule un tableau et de marcher vers la postérité dans la puissance et dans la gloire.

Carolus Duran a des griffes qui rentrent, comme celles des plus terribles félins, devant les femmes et les enfants. Il saisit la beauté la plus fragile et la plus tendre par un geste de tigre amoureux, quelquefois même paternel. Les gens du monde qui sont gens de goût par surcroît assiègent son atelier parce qu'il a le don de peindre beau; parce que les tons frais, blonds, nacrés ou dorés fleurissent spontanément sur sa palette. Mais il possède bien autre chose que le charme, ce déjeuner de soleil, et la plupart

de ses modèles obéissent, sans le savoir, à une impulsion supérieure, à un sentiment plus élevé. Ce diable d'homme s'impose autant qu'il flatte et qu'il séduit. Dans le large portrait de M<sup>me</sup> X..., dans cette délicieuse étude d'Enfant vénitien, les plus inconscients des amateurs subissent l'autorité d'un vrai peintre d'histoire.

Peintre d'histoire aussi, notre Élie Delaunay, dans ce splendide portrait de Mile G... qui semble décroché nuitamment à l'Accademia reale de Venise. Voilà une occasion où le critique tire son chapeau à la ressemblance d'un modèle inconnu, mais superbe et magnifiquement accoutré! Vous êtes jeune, Mademoiselle, vous êtes belle et vous avez grand air; votre couturière, une artiste, vous a supérieurement habillée. Mais les toilettes s'usent, la jeunesse passe, la beauté s'évanouit comme un songe. Ce qui ne vous trahira jamais, le plus clair de votre bagage, c'est ce passeport à destination de l'immortalité. Et que dire du portrait de Régnier, l'honnête homme, le savant homme, l'homme

d'esprit, de conscience et de travail, le comédien, l'écrivain, le professeur, l'ami sûr, le père de famille exemplaire, enfin, pour tout résumer en deux mots, le maître homme? Tout est là, le cœur, le talent, la quiétude d'une vie sans tache, l'auréole de la sympathie et de l'estime universelles, avec un peu trop de bleu dans la sauce, ce qui pourrait se corriger.

Et voyez comme on a raison d'appeler le peintre d'histoire lorsqu'on est en mal de portrait! Jean-Paul Laurens, un artiste di primo cartello, s'est trompé gravement au préjudice de Mme la comtesse R... La tête, ressemblante ou non, est un morceau à recommencer; elle ne se tient pas, elle n'est pas ensemble. Mais quel admirable morceau de nature morte que la robe de velours gris! Et le saint Michel de bronze ou d'argent doré, quelle étude! Blaise Desgoffe n'a jamais fait mieux.

Parmi les portraits qui sont des tableaux, je citerai encore la princesse A. Troubetzkoï, par M. Machard; une vieille dame en noir,

très simple, très digne et très gracieuse, par Giacomotti; le petit portrait de M<sup>me</sup> E. U..., par M. Ulmann, et surtout la jeune fille au gant, M<sup>lle</sup> E. M..., qui comptera, si je ne me trompe, parmi les ouvrages les plus purs, les plus distingués et les plus accomplis de M. Cabanel. C'est une symphonie en blanc majeur (comme dirait notre maître et notre ami Théophile Gautier), exécutée par un virtuose émérite. M. Albert Aublet, un jeune homme qui montera plus haut que le mont Dore, a fait aussi la gageure de peindre une fillette, M<sup>lle</sup> G. A..., toute blanche, en blanc, dans le blanc; et il a gagné la partie.

M. Ponsan-Debat, peintre d'histoire bien classé depuis six ou sept ans, a peint avec beaucoup d'éclat et d'ampleur M<sup>me</sup> Constans dans un portrait d'apparat, et avec beaucoup d'esprit et de naturel M. Camescasse en redingote, le lorgnon à la main, physionomie sympathique, cordiale, et nullement officielle. On voit d'ici que l'artiste a deux cordes à son arc.

M. Paul Dubois, le grand statuaire, qui s'est fait une réputation légitime dans l'art du portrait, n'a peut-être jamais exposé deux œuvres mieux venues et plus achevées que cette jeune fille en rouge, poudrée par un caprice de la nature dans l'épanouissement de sa vingtième année. C'est une bien belle œuvre aussi que le portrait de M. X..., un jeune homme de bonne mine, habillé par le tailleur à la mode et élégant de la tête aux pieds. Je ne crois pas que les originaux de ces excellentes peintures ni leurs familles puissent regretter quelque chose ou même rêver mieux. L'industrie de Niepce et de Daguerre, si elle réussit jamais à rendre les couleurs comme elle saisit aujourd'hui les formes, ne produira rien de plus agréable ni de plus vrai. Ce qui manque un peu, selon moi, à ces ouvrages irréprochables, c'est la marque de l'ouvrier, ce je ne sais quoi de personnel qui fera dire dans cent ans : Voilà deux portraits de Paul Dubois. Le talent est ici incontestable, admirable si l'on veut, mais un peu trop impersonnel.

On n'adressera pas le même reproche au portrait de la belle M<sup>Ile</sup> C. C..., par M. Fantin Latour. Ici, la jeunesse et l'éclat du modèle sont un peu sacrifiés au parti pris d'un peintre savant et consciencieux qui voit la plus riche nature en gris. M. Jalabert, lui, dispose d'une palette variée. Il traite sérieusement la haute taille, le visage énergique et la belle barbe grisonnante de M. R..., et il caresse avec la tendresse d'un vieil ami le bon petit museau, tendre et frais, de Blanche Gérome.

M. Yvon, qui a eu son heure de célébrité, expose, comme d'ordinaire, deux portraits un peu trop lâchés, mais vifs et brillants. Aujourd'hui, c'est le docteur Fauvel, la providence des ténors pris à la gorge, et l'excellent M. Bertin, sous-directeur de l'École normale. M. Gabriel Ferrier a un peu desséché et refroidi la tête intelligente et sympathique du maître émailleur Claudius Popelin. M. Jules Badin a doté sa jolie fillette d'un portrait qu'elle fera bien de garder soigneusement, comme la prunelle de ses beaux

yeux. Je regrette que M. Guillaume Dubufe, fils et petit-fils de portraitistes renommés, ait cristallisé dans une peinture sèche et triste trois enfants dont les deux aînés ont un peu l'air de filles en travesti. L'artiste a gardé pour lui la jeunesse et la bonne humeur dont il est largement doué; c'est dommage. M. Duez a fait souvent et fera souvent mieux que son portrait de M. de Neuville. M. Zo a inutilement amaigri et matagrobolisé la figure si fine et si sympathique de M. de Freycinet; nous ne le savons pas si malade, cet aimable homme et ce ministre qui reviendra. M. Gustave Courtois sort du pair en exposant un excellent portrait de fillette.

Un jeune homme à peu près inconnu, M. Crochepierre (notez ce nom pour l'an prochain), nous apporte de Villeneuve-sur-Lot, pays sans école, deux portraits curieux, qui participent un peu du grand Holbein et beaucoup du méticuleux Denner. On dit que l'artiste a vingt ans : il ira loin, s'il prend le bon parti et s'il sait rester dans le

vrai sans tomber dans la minutie. M. Vély est toujours le fin coloriste à qui nous avons décerné une médaille de 2e classe l'an passé; mais il a tort de loger les yeux de ses modèles dans un noir qui fait trou. La comtesse de M. Boldini est vraiment élégante; mais le comble de l'élégance serait d'avoir des ombres un peu plus propres : les jolies femmes de notre temps ne font pas leur toilette dans la boutique du charbonnier. Je dois citer avec éloge la tête de notre cher maître Henri Martin par M. Laugée, les deux portraits de M. Saintpierre, les enfants de mon ami Pailleron, esquissés vivement, mais seulement esquissés, et assez mal mis en toile par M. Sargent; le maître d'armes italien, portrait moderne antidaté par M. de Pury; une curieuse pochade de Mile Feurgard, la jeune dame en velours noir de M. Arcos, le jeune homme de M. Bassot. et le beau vieillard de M. Zier. Avec la meilleure volonté du monde, je ne saurais donner qu'un certificat de laideur et de vulgarité aux deux amies que M<sup>lle</sup> Breslau nous

présente dans un affreux barbouillage, et que le jury a cru devoir honorer d'une mention. Quant aux deux toiles de M. Manet, le public en a fait justice. Nous qui nous sommes imposé la tâche ingrate de réagir contre les engouements de l'ignorance et les bravades de la camaraderie, nous estimons que les juges élus par le suffrage universel ont invalidé tous leurs choix et cassé toutes leurs sentences en décernant la seconde médaille aux pires productions d'un artiste qui n'a pas toujours été si mauvais. C'est une mauvaise action que cette récompense scandaleuse dont trois hommes de talent sur dixsept juges ont endossé la responsabilité. Vous n'avez pas le droit, Messieurs, de laisser croire aux rapins inexpérimentés que l'on peut obtenir des médailles et prendre rang parmi les artistes de premier ordre sans apprendre ni la composition, ni le dessin, ni la couleur, et sans produire rien qui vaille.



• • 



## UN TRIBUNAL SOUS LA TERREUR

(Groupe des accusés)

DAR CEORGES CAIN.



## HUITIÈME JOURNÉE

Peinture de genre.

MM. BASTIEN-LEPAGE, SCHERRER, DELANCE, GEORGES CAIN, BETTANIER, BOMPARD, RENOUF, DE NEUVILLE, L.-L. COUTURIER.

'OPTIQUE du Salon fait d'année en année un plus grand nombre de victimes. Pour se pousser en avant, dans une cohue, il faut non seulement jouer des coudes, mais se hausser sur la pointe des pieds. C'est ce qui nous explique l'erreur, souvent très volontaire et réfléchie, de peintres expérimentés, d'hommes de goût discret et délicat, qui forcent leurs moyens et sortent de leur spécialité pour faire trou. Ne

faut-il pas avant tout frapper la foule, contraindre l'attention d'un public d'autant plus incompétent qu'il est plus nombreux, tirer à soi les yeux ignorants et voraces du suffrage universel?

Cette fatalité navrante, lorsqu'elle n'éloigne pas du Salon des artistes de premier ordre, comme Meissonier, fait dévier certains talents des plus originaux et des plus sympathiques. Je vous demande un peu pourquoi M. Bastien-Lepage, le plus jeune des peintres arrivés, le plus divers dans son inépuisable production et non pas le moins original de sa fournée, s'est imposé la tâche de peindre une espèce de Labre avant la canonisation, un mendiant vulgaire, vicieux, haineux et sale, et dans quel intérêt ce peintre délicat jusqu'aux derniers raffinements nous présente, sur le plat d'or de son exécution merveilleuse, des haillons, des sabots, des volets, des murs de village, tout cela grand comme nature? Du temps qu'il y avait encore une Académie des beaux-arts, il y a un demi-siècle, l'Institut faisant fonction de jury eût refusé cette œuvre de grand mérite, sans contester le talent de l'artiste, uniquement pour maintenir la tradition, la logique, les principes supérieurs. Eût-il bien ou mal fait? Je ne veux pas le dire, mais j'affirme que M. Bastien-Lepage a tort de délayer la matière d'un excellent petit tableau de genre sur une grande coquine de toile que nous ne voudrions, ni vous ni moi, accrocher dans notre modeste galerie.

Chaque département de l'art a ses lois et ses limites. Lorsque le genre confine à l'histoire, quand l'importance et l'intérêt de la composition légitiment la superficie d'un vaste tableau, nul n'est tenté de chercher à l'artiste une querelle d'Allemand. L'assassinat du maréchal Brune, par M. Scherrer, est traité dans les justes proportions du genre historique. On pourrait réduire à moitié ou au quart d'exécution cette œuvre mâle et forte sans lui faire rien perdre de sa valeur, car elle ne contient pas un morceau peint de main de maître; mais nous l'acceptons volontiers dans ses dimensions actuelles

comme l'effort d'une jeune ambition que l'avenir justifiera. Sans doute le tableau est un peu grand, mais le drame est si pathétique et la sève qui circule dans cette composition est si généreuse que le critique dépense toute sa férocité dans un cordial bravo!

Bravo, Scherrer! Bravo, Delance! Le Retour du Drapeau, inspiré par quelques beaux vers du poète le plus français de notre temps, Paul Déroulède, est une œuvre à la fois vaillante et gaie. Elle marque joliment l'aurore d'une résurrection nationale où le patriotisme, en deuil depuis dix ans, renaît à l'espérance. La mise en scène est chaude et gaillarde; elle réunit dans un même sentiment tous les âges et toutes les conditions de la France contemporaine. Cependant, comme il n'y a là qu'une seule figure historique, la sainte image du drapeau, j'estime que tout le mouvement et toute la couleur de cet excellent tableau pouvaient se concentrer sur une toile de dimensions plus restreintes. Le Tribunal révolutionnaire, de M Cain, avec sa mise en scène dramatique,

ses types bien choisis et ses costumes savamment étudiés, est dans une plus juste mesure.

Un Lorrain de Metz, M. Bettanier, a cru, dans son patriotisme, qu'il n'y avait pas de toile trop grande pour exprimer le noble et religieux recueillement de nos chers annexés devant les tombes françaises de Gravelotte. Eh bien, je le lui dis avec beaucoup d'estime pour son jeune talent et plus de sympathie encore pour son intention, il s'est trompé de quelques mètres carrés. Certes, la composition est logique et la pensée heureuse; les quatre figures qui prient au milieu du tableau sont de bonnes études, plantées dans un paysage très vrai. Mais les deux jolies têtes de la fille et de l'enfant ne suffisent pas à remplir et à justifier un tableau plus vaste que le Saint Symphorien de M. Ingres ou quatre paysages de Nicolas Poussin cousus ensemble.

Où la disproportion du cadre et du sujet devient positivement choquante, c'est quand le peintre, comme M. Bompard, semble

avoir fait la gageure de traiter en tableau d'histoire un sujet de la vie intime, familière, moins que bourgeoise, comme le Début à l'atelier. Quelle dépense de couleurs fines, et même de fin talent, pour dire peu de chose! Tout est vrai là dedans, et bien étudié: l'embarras du jeune modèle maigrelet qui tremble de montrer ses salières; l'air assuré de la mère ou de la meneuse accoutumée à promener sa marchandise à travers les ateliers; l'indifférence du peintre, qui en a vu tant d'autres; l'air gouailleur de la fille, en robe japonaise, qui se vautre sur le divan et qui est là comme chez elle. Les accessoires de toute sorte qui encombrent l'atelier sont peut-être rendus avec plus de vivacité que les figures. C'est une vraie débauche de nature morte qui nous étonne, qui nous séduirait sans l'abus inconsidéré du noir et ce poussier de charbon tamisé sur toutes les ombres. Somme toute, un joli tableau, curieux, intéressant, mais trop grand, et dont je cherche en vain la place, soit dans les habitations particulières, où l'on cherche

surtout l'agrément et la clarté, soit dans les musées, où l'État ne doit accrocher que des ouvrages enseignants, destinés à l'initiation du public et à l'instruction des jeunes artistes.

Le Coup de main, de M. Renouf, nous montre une fillette de vieux marin qui rame ou croit ramer avec son père. La conception est gracieuse, les deux têtes bien rencontrées et bien peintes, le paysage riant et gai. Mais trop de toile, toujours trop de toile! Les vrais peintres de genre n'en consomment pas tant.

Voyez plutôt les deux tableaux si dramatiques et si puissants de M. de Neuville. L'un représente une fin de bataille, le moment où les Allemands, après avoir tué tous nos soldats, sauf quelques prisonniers blessés qu'on voit là, debout contre un mur, n'ont plus guère qu'à se massacrer les uns les autres. L'action est ferme, serrée, corsée, le tableau plein comme un œuf. Ce malheureux cimetière de Saint-Privat, où les Allemands auraient eu le droit d'enterrer dix

mille des leurs, comme maîtres du champ de bataille, s'est gravé pour toujours dans notre esprit, tel que le bon Alphonse de Neuville le peint dans son admirable tableau, où « le combat finit faute de combattants ». Un autre drame, moins historique et non moins héroïque, est rendu avec une énergie poignante dans l'interrogatoire du Porteur de dépêches. Ici, il n'y a qu'un héros, et des plus humbles : un sous-officier déguisé en paysan, qui se flattait, hélas! de traverser les lignes prussiennes et de porter à Bazaine une de ces dépêches dont Bazaine allumait son cigare ou sa pipe. L'homme, le soldat, le Français (ce n'est pas, vous l'entendez bien, M. Bazaine), est tombé dans une patrouille ennemie, traîné devant un état-major allemand qui boit, qui fume et qui juge en dernier ressort à la porte d'un cabaret. Ne craignez point que l'affaire traîne en longueur; on sent que le piquet d'exécution n'est pas loin. Ce beau, brave et robuste garçon, né pour vivre cent ans, sera fusillé dans dix minutes. Il le sait, il ne bronche

pas: il a fait au devoir, au pays, au drapeau, le sacrifice de son sang. Je ne veux pas insister sur le mérite spécial, c'est-à-dire patriotique, de ce tableau, qui devrait être gravé par les Goupil et répandu à dix millions d'exemplaires dans toutes les chaumières de France. Il ne s'agit ici que de dessin, de couleur, de mérite intrinsèque et purement technique. Eh bien, malgré quelques traits d'exagération, et quoique deux ou trois de ces vainqueurs soient imperceptiblement chargés par le patriotisme du peintre, j'estime que ce tableau ferait bonne figure entre la Porte de Constantine et la Barrière de Clichy, ces deux chefs-d'œuvre d'Horace Vernet. Il n'est inférieur ni à l'un ni à l'autre par la composition, l'observation, l'intention, l'esprit, et il est infiniment supérieur à tous les deux par l'exécution. Les autres sont des tableaux de conteur vif et distingué; celui-ci, par surcroît, est un tableau de peintre.

On retrouve quelques-unes des qualités de M. de Neuville dans le Récit de M. Léon-

## PEINTURE DE GENRE

120

Lucien Couturier. Moins d'art et moins d'expérience, cela va de soi, mais beaucoup d'observation. Et puis ce tableau (et c'est peut-être pourquoi je l'aime tant) fleure véritablement le soldat.



.

Ιſ

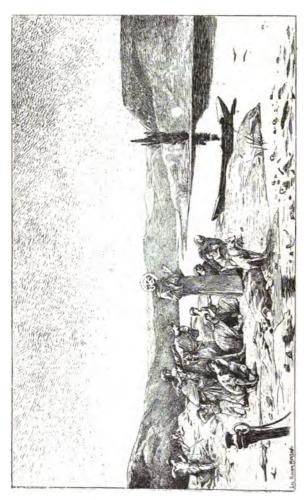

SAINT FRANÇOIS D'ASSISE PRÈCHANT AUX POISSONS PAR LUC-OLIVIER MERSON



## NEUVIÈME JOURNÉE

Peinture de genre,

(Fin.)

MM. BROZIK, ALEXANDRE CABANEL, L.-O. MERSON, VIBERT, G. FERRY, DANTAN, PASINI, BUTIN, AUBLET, CHASE, BEYLE, A. PERRET, BENJAMIN CONSTANT, BERNE-BELLECOUR, FRAPPA, LOUSTAUNEAU, GEOFFROY, BRISPOT. SALZEDO, GŒNEUTTE, L. CARRIER-BELLEUSE, HAQUETTE, BERTIER, M<sup>me</sup> L. ENAULT, H. DUBOIS, BULAND, ISRAELS, ARTZ, KRAYER, ETC.

de Pilsen, M. Brozik, cultive avec un incontestable talent ce domaine, voisin de la peinture d'histoire, où Paul Delaroche, Horace Vernet, Gérome, Robert-Fleury, Léopold Robert, Delacroix, Jean Gigoux, et M. Ingres lui-même, en ses loisirs, ont fait des chefs-d'œuvre. Il traite l'anecdote en érudit, en homme de goût, en dessinateur expérimenté, en peintre sûr de ses moyens. Le Christophe Colomb à la cour d'Isabelle la Catholique, la Présentation de Pétrarque et de Laure à l'empereur Charles IV, sont des ouvrages de longue haleine, pleins de choses, dignes d'être vus, revus, étudiés de près dans une galerie privée ou publique. Ici nous sommes à cent lieues de la peinture improvisée qui séduit l'œil par la fraîcheur des tons et l'éclat des effets, mais dont on se fatigue vite, car on a bientôt consommé le peu que l'artiste y a mis. J'estime toutefois que les tableaux de M. Brozik seraient meilleurs s'ils étaient moins uniformément achevés, si la perfection des moindres détails n'engendrait une certaine monotonie; si l'artiste, en un mot, se résignait à sacrifier quelque chose à l'effet général. Qu'il essaye de faire un peu moins bien, je lui réponds qu'il fera mieux.

M. Alexandre Cabanel a traité la Scène des coffrets de Portia avec sa science impeccable et sa dextérité bien connue; mais ce n'est pas dans une interprétation de Shakspeare qu'il est permis de pousser la distinction jusqu'à la fadeur. M. Luc-Olivier Merson, peintre religieux qui donne volontiers dans le miracle, a traité avec un goût exquis la légende de Saint François d'Assise prêchant aux poissons. L'exécution de cette petite toile est fine et serrée, la couleur y a plus d'accent que dans les grandes compositions du jeune artiste: voici peut-être son meilleur tableau.

M. Vibert a toujours trop d'esprit, et il continue à lécher outre mesure. Rien de plus original que son Atelier le soir, avec ce grand diable de modèle en soudard, éclairé par la lumière électrique; mais l'excentricité de l'effet passe toute mesure, le disque blanc crève les yeux, et l'effet si savant, si consciencieusement étudié, choque l'œil plus qu'il ne l'attire. La première qualité d'un tableau est de flatter le sens auquel il s'adresse.

Dans la Répétition sur un théâtre d'amateurs, les intentions heureuses fourmillent et les jolis détails foisonnent, mais la composition est disloquée, l'œuvre ne se tient pas. Avec beaucoup moins de savoir et d'expérience, un jeune homme, presque un débutant, M. Georges Ferry, montre autant d'esprit et un goût plus sûr. Sa Réunion littéraire sous le premier Empire a le charme d'une évocation discrète et souriante; on en tirera sans nul doute une des plus jolies gravures de l'an prochain. Le Déjeuner du modèle, par M. Dantan, est moins saisissant, plus fade, plus lavé, que le Repos du modèle. Ses modèles ne sont pas des fétiches qui portent toujours bonheur, et d'ailleurs ce n'est pas dans la jeunesse, à l'âge du « long espoir et des vastes pensées », qu'il faut tirer deux moutures du même sac.

M. Pasini se soutient; il n'a rien perdu de son talent si vif et si brillant, mais peutêtre ne se renouvelle-t-il pas assez. La Halte à la mosquée est un tableau charmant, mais je ne peux l'admirer sans réserve, parce qu'il m'en rappelle plusieurs autres, non moins charmants, que j'ai déjà vus.

Le Départ de M. Butin ne rappelle que de bien loin les Pêcheurs vénitiens de Léopold Robert. Pas plus de mélancolie que sur la main! Mais une ancre raccommodée par le forgeron du village, de l'eau dans deux barils, un pain, des lignes dans un panier, de la force musculaire, une philosophie chrétienne ou fataliste, mais active et robuste; en un mot, tout ce qu'il faut pour faire une marée au large et rapporter quelques mannes de poisson. Les braves gens sont très vivants et très vrais, et le paysage où ils se meuvent est beau dans sa simplicité.

M. Aublet s'est amusé à peindre la Salle d'inhalation au mont Dore en homme que les vestales d'Hector Leroux sont venues tirer par les pieds. On se demande à première vue si l'on a devant soi des ombres ou des Romains antiques, et sans la redingote du médecin on hésiterait un moment. Plaisanterie à part, l'œuvre est très joliment enlevée et digne de l'auteur du Lavoir des réservistes.

M. Richter, fidèle au mélodrame et à la lumière artificielle, s'en donne tout son soûl dans une scène d'Othello. Aimez-vous la couleur et le mouvement? En voilà. Dans un cadre trois fois trop grand, un jeune Américain, M. Chase, s'est donné le plaisir d'étonner les bourgeois de la vieille Europe. Il nous montre ou plutôt il nous cache un Fumeur qui a tant fumé qu'il a fini par enfumer tout le tableau. Ce personnage, qui laisse voir très peu de son visage, est assis sur un vieux fauteuil dont le dossier, en médiocre état, remplit la moitié de la toile. N'importe: cette harmonie tabagique ne manque pas de charme, et l'auteur de cette œuvre étrange n'est pas le premier venu. M. Beyle a fait de grands progrès. Ses Pêcheuses de moules, dont l'une est cette fille du Pollet qui posa autrefois devant M. Vollon, sont deux figures bien campées et largement peintes. Ce qui m'étonne un peu, c'est que, dans un canton de pêche où la moule surabonde au point de masquer les rochers, ces dames aient choisi une place où

l'on n'en voit pas. Ajoutons que le tableau. tout bon qu'il est, ne perdrait rien à être réduit de moitié. Il est pourtant infiniment moins disproportionné que le Semeur, de M. Aimé Perret, qui « marche dans la plaine immense » sur un rythme admirable de Victor Hugo. La peinture a le droit de traduire la poésie, mais il faut qu'elle s'inspire de son esprit. Sinon, elle ne fera que la travestir. Il n'y a rien de commun entre le semeur du poète et ce gros boulanger ventru à tête de veau qui ensemence une terre horriblement mal labourée. Et quant à la concierge œdémateuse qui tire la herse au second plan, elle pourra tirer ainsi pendant un mois sur les mottes énormes sans herser un are au total. M. Perret est un exécutant habile, il peint bien; mais ce n'est pas tout de bien peindre, il faut penser à ce qu'on fait, choisir ses types, composer une action vraisemblable.

Celle que M. Benjamin Constant a mise en scène sous le titre de Passe-temps d'un calife ne doit pas être arrivée souvent, même à Séville, pendant le treizième siècle. Si calife que l'on soit, on ne met pas un tigre aux prises avec des serpents venimeux, comme on regarde deux tourterelles se becqueter, sans prendre aucune précaution pour soi-même. Les rajahs modernes, qui ne haïssent point les combats d'animaux féroces, n'assistent à la tragédie qu'en loge prudemment grillée. Mais, une fois la vraisemblance mise à part, il faut tout louer dans ce tableau, l'arrangement, le choix des types, l'exactitude et la beauté de l'architecture, et surtout la couleur, une couleur de virtuose consommé.

Ce n'est pas la couleur, c'est le mouvement et l'expression, que je goûte surtout dans la peinture militaire de M. Berne-Bellecour. L'Attaque du château de Montbéliard fera chez les Goupil une belle page d'héliogravure et perdra fort peu de chose à la traduction. On fera encore de jolies gravures d'après le Dîner improvisé, de M. Frappa; Madame la Générale, de M. Loustauneau; la Petite Classe, de M. Geoffroy, et son Quart d'heure de Rabelais. Les cinq bonshommes que M. Brispot a réunis sur un banc, En province, ne sont pas mal étudiés; mais le tableau, triste de ton, est trop grand pour une caricature. Le Plaidoyer, de M. Salzedo, renfermé dans de sages limites, montre beaucoup de vie et de chaleur. Dans la Criée, de M. Gœneutte, et la Remise, de M. Carrier-Belleuse, tableaux d'un naturalisme hardi, les curieux mystères des Halles de Paris sont spirituellement saisis et rendus; M. Louis Carrier-Belleuse a tort d'abuser du noir, mais il se débarbouillera comme M. Haquette, qui commence à peindre plus légèrement. L'Intérieur de la mère Panotte est le meilleur ouvrage du jeune artiste. M. Bertier, un de nos peintres les plus méritants et les moins récompensés, nous montre une bien jolie Mignon à côté d'un excellent portrait de M. C. K., et Mme Louise Enault, dans ce tableau de la Guirlande dont les fleurs manquent un peu d'éclat, fait preuve d'un vif sentiment de l'élégance honnète et de la beauté chaste. La Romance, de M. Hippolyte Dubois, nous rappelle très agréablement M. Toulmouche,

ce peintre de goût délicat et de main presque féminine qui n'expose plus assez souvent.

Un pensionnaire de l'Académie de Rome, M. Buland, expose, avec une Annonciation assez drôlette, une scène de mœurs villageoises mal conçue et piteusement exécutée. On y voit une paysanne pervertie fumer la cigarette, Après deux ans d'absence, au milieu de ses parents ahuris. Si la villa Médicis se mettait à nous envoyer tous les ans beaucoup d'ouvrages de ce caractère, il ne serait pas inutile de la fermer.

Parmi les étrangers que l'Exposition de 1881 a mis en lumière, je ne cite pas M. Israëls qui est en pleine possession de la renommée, comme les deux Stevens, Willems et Alma Tadéma. Il suffit de dire en passant que l'École de couture est un petit bijou de l'école hollandaise. Mais je dois saluer la renommée naissante et le légitime succès de M. Artz. L'Hospice des vieillards nous fait connaître en lui un digne élève d'Israëls. M. Krayer, un Danois qui a passé par l'atelier de Bonnat, déploie une

verve enragée et une vigueur presque féroce dans son Chapelier de village. On dirait une scène de l'Inquisition. Enfin un Belge absolument inconnu à Paris, M. Verhaz, nous a prouvé par sa Revue des écoles qu'on peut grouper quelques centaines de portraits dans un véritable tableau, parfait d'ensemble et harmonieux de tout point. M. Verhaz nous apprend aussi qu'on peut mettre beaucoup d'esprit dans une peinture officielle, ce que les Parisiens n'avaient pas encore démontré.



•

•

· 



LA LANDE DE KERRENIC PAR C. BERNIER



# DIXIÈME JOURNÉE

Paysages.

MM. L. HERPIN, C. BERNIER, LANSYER, L. FLA-HAUT, J. DUPRÉ, JOURDAIN, BEAUVERIE, DEMONT, VERNIER, HANOTEAU, LAVIEILLE, E. BRETON, PELOUSE, VUILLEFROY, VAN MARCKE, JEANNIN, M<sup>me</sup> DESBORDES, H.-G. MARTIN.

paysage, a subi en peu d'années des pertes irréparables, ou du moins qui ne seront pas réparées de longtemps. Théodore Rousseau, Daubigny, le père Corot, sont morts sans héritiers, et ce pauvre Léon Herpin, qui semblait appelé à recueil-lir une bonne part de leur succession, nous a été ravi par une maladie foudroyante dans

toute la vigueur de son talent, avant d'avoir donné le demi-quart de ce qui était en lui. Les deux tableaux que sa digne veuve a exposés, et surtout cette vue du Port de la Villette qui méritait de décorer la mairie du X1Xe arrondissement, ne peuvent qu'exaspérer nos regrets en affirmant les qualités supérieures du modeste et vaillant peintre qui n'est plus.

Il nous reste des maîtres en petit nombre, presque tous contestés, car c'est surtout dans le paysage qu'il ne faut pas disputer des goûts et des couleurs. Après M. Français, ce savant éclectique et noble, qui peint comme on professe en Sorbonne, avec une superbe infaillibilité, la première place appartient, si je ne me trompe, à M. Camille Bernier. M. Bernier n'est pas de ceux qui se jettent sur un coin de campagne, bien ou mal choisi, et s'y enfoncent jusqu'aux oreilles, à la mode des veaux et des poulains de la vallée d'Auge. Il y a dans son talent une forte dose de philosophie, et l'essence dont il fait emploi se mélange de quintessence.

Lorsque ce faux Breton (il est Alsacien de Colmar) nous sert sur toile la Lande de Kerrenic, il s'y prend de façon à contenter absolument les vieux touristes comme nous qui ont pratiqué la Bretagne et qui l'aiment. La lande de Kerrenic n'est qu'un accident, un détail, mais la lande en général, avec ses eaux stagnantes, ses herbes, ses genêts, ses chênes, ses fossés, ses bêtes à cornes, ses indigènes naïfs et pittoresques, est une des faces les plus originales de la patrie française. L'homme qui réussit à loger entre les quatre lignes droites d'un cadre une synthèse si complète et si parfaite est plus qu'un exécutant, mieux qu'un dilettante, il est bien près de passer maître.

La Fin de la tempête, par M. Lansyer, est un tableau composé de la même façon, une réunion de détails choisis avec soin, voulus, caractéristiques. Et l'art, aussi savant que dans un paysage historique, se cache; vous croiriez à première vue qu'on a simplement copié d'après nature un tableau tout fait. L'apprêt est nécessaire en peinture comme dans tous les arts, mais les derniers représentants du paysage classique, les Paul Flandrin, les Bellet, les Curzon, le laissent un peu trop paraître. On voit dans chacun de leurs tableaux non seulement le mal qu'ils se sont donné, mais encore le temps qu'ils y ont mis. Il est rare que cette peinture si consciencieuse et si savante ne prenne pas les tons gratinés d'un ragoût oublié sur le feu. Voyez le Temple d'Érechthée, de M. de Curzon, et le Ravin de Constantine, de M. Bellet. Voyez aussi la Vallée du Loing, de ce docte et robuste Harpignies.

L'art est tout aussi grand, mais mieux dissimulé, dans des compositions qui semblent s'être faites toutes seules, comme le Retour à la ferme, de M. Léon Flahaut, ou la Récolte des foins, de M. Julien Dupré. M. Flahaut a l'esprit tourné naturellement au grandiose; les vastes horizons l'attirent; la profondeur des bois, les ombres flottantes du crépuscule, n'ont pas de mystères pour lui. M. Julien Dupré, qui s'élève à l'horizon de l'art avec tout l'éclat d'un soleil de juin,

dessine beaucoup mieux que le commun des paysagistes. Les figures de son tableau n'ont pas seulement la tournure et le mouvement, elles sont exécutées comme il faut, dans la juste mesure que commandent les dimensions de l'ouvrage. J'en dirai presque autant des Haleuses, de M. Jourdain; mais M. Beauverie, dans sa Cueillette des pois, nous montre des poupées d'un sou qui gâteraient le meilleur paysage.

Le Bras de mer à marée basse et les Landes du Finistère nous font voir sous deux aspects nouveaux le talent simple et varié de M. Demont. M. Vernier, le savant lithographe, qui a mis dix ans à devenir peintre, sort décidément du pair avec ses Dunes de Roscoff et ses Varechs de Concarneau. M. Hanoteau a enlevé d'une main leste et fringante cette maison rustique et ce champ de coquelicots qu'il appelle gaiement Mon Jardin. La Crue de la Corbionne, par M. Lavieille; les Vieux Saules, de M. Émile Breton; Inondation en Hollande, de M. Pelouse, ne nous révèlent rien de nouveau sur le talent d'artistes con-

nus et classés en première ligne. En revanche, les chevaux de M. Vuillefroy et les vaches de M. Van Marcke font comme une explosion de talent au milieu de la médiocrité générale de nos peintres d'animaux. M. Van Marcke, on le sait, est le meilleur élève de Troyon. Le voici qui approche de son maître à le toucher.

M. Jeannin, avec son Intérieur de serre, et M<sup>me</sup> Desbordes, avec le Songe de l'eau qui sommeille, dépassent tous nos peintres de fleurs, sauf Philippe Rousseau, le vieux maître de la nature morte. Un jeune inconnu, M. Martin (Henri-Guillaume), étale, sous le titre de Peinture décorative, un admirable fouillis de choses étincelantes. Ce n'est pas le dessin savant et la perfection absolue de Blaise Desgoffe, qui peint comme Racine écrivait; mais, devant cette grande toile, j'ai senti quelque chose comme l'éblouissement d'une page de Victor Hugo.





## INDEX

### DES NOMS D'ARTISTES

| Pages.                  | Pages.                   |
|-------------------------|--------------------------|
| Arcos 106               | BEYLE 128                |
| Artz 132                | BLANC (Paul - Jo-        |
| AUBLET (Alb.). 102, 127 | seph) 42                 |
| BADIN 194               | BLANCHON 60              |
| BASSOT 106              | BOLDINI 106              |
| BASTIEN-LEPAGE . 112    | BOMPARD 115              |
| BAUDRY (Paul) 13, 96    | BONNAT 98                |
| BEAUVERIE 141           | BOUGUEREAU 79            |
| Benner (Emma-           | Breslau (MIIe) 106       |
| nuel)                   | Breton 141               |
| BERNE-BELLECOURT 130    | Brispot 131              |
| Bernier (Camille). 138  | BROUILLET 86             |
| Berteaux 56             | Brozik 123               |
| Bertier 131             | Buland 132               |
| Bertrand (Geor-         | Витім 127                |
| ges) 17                 | CABANEL (Alex.) 102, 125 |
| BERTRAND (James). 85    | CAIN (Georges) 114       |
| BETTANIER 115           | CALLIAS (Hor. de). 32    |

|                       | Pages. | •                    | Pages. |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| CARRIER - BELLEUSE    | Ĭ      | DURAN (Carolus)      | 99     |
| (Louis)               | 131    | ENAULT (Mme L.).     | ıźí    |
| CAZIN                 | 33     | FANTIN-LATOUR.       | 104    |
| CHASE                 | 128    | FERRIER (Gabriel) 47 | 7,104  |
| CLÉMENT               | 72     | FERRY (Georges).     | 126    |
| Collin (Raphaël).     | 58     | Feurgard (Mile) .    | 106    |
| COMERRE               | 68     | Feyen-Perrin         | 86     |
| CONSTANT (Benja-      |        | FLAHAUT              | 140    |
| min)                  | 129    | FLAMENG (Franç.).    | 19     |
| Courtois (Gus -       |        | FOUBERT              | 74     |
| tave)                 | 105    | FRAPPA               | 130    |
| COUTURIER             | 119    | Geoffroy             | 130    |
| CROCHEPIERRE          | 105    | Gervex               | 6о     |
| DANTAN                | 126    | GLAIZE (Léon)        | 89     |
| Daux                  | 28     | GŒNEUTTE             | 131    |
| DELACROIX (HEu-       |        | Hanoteau             | 141    |
| gène)                 | 69     | HAQUETTE             | 13 t   |
| Delance               | 114    | Hébert               | 97     |
| Delaunay (Élie)       | 100    | Henner               | 87     |
| DEMONT                | 141    | Herpin               | 137    |
| DEMONT - BRETON       |        | Krayer               | 132    |
| ( M <sup>me</sup> )   | 89     | ISRAELS              | 1 3 2  |
| Despordes $(M^{m_2})$ | 142    | JALABERT             | 104    |
| DETAILLE              | 20     | Jeannin              | 142    |
| DOUILLARD             | 63     | Jourdain             | 141    |
| Dывоіs (Hippol.).     | 131    | Lansyer              | 139    |
| Dubois (Paul)         | 103    | Laugée               | 106    |
| DUBUFE (Guill.)       | 105    | Laurens (JPaul).     | 101    |
| Duez                  | 105    | LAVIEILLE            | 141    |
| DUPAIN                | 29     | LEFEBVRE (Jules)     | 82     |
| Dupré                 | 140    | LEHOUX               | 84     |

| DES                 | . Om2          | D WELLSTE?          | 143    |
|---------------------|----------------|---------------------|--------|
|                     | Pages.         |                     | Pages. |
| Le Lièvre           | 48             | RENAULT (Gaston).   | 88     |
| LEROUX (Hector).    | 83             | Renouf              | 117    |
| Lesrel              | 89             | RICHTER             | 128    |
| Lévy (Emile)        |                | RIGNOT — DUBAUX     |        |
| Lœwe                | 90             | (M <sup>lle</sup> ) | 89     |
| Loustauneau         | ı Śo           | Rixens              | 69     |
| Lucas               | 75             | Rouffio             | 3o     |
| Machard             | 101            | Ruel                | 29     |
| Maignan             | 86             | SAINTPIERRE         | 106    |
| MANET               | 107            | Salzedo             | 131    |
| MARTIN (HG.) .      | 142            | SARGENT             | 106    |
| MAZEROLLE           | 45             | Scherrer            | 113    |
| Médard              | 58             | Schutzenberger      | 62     |
| Merson (Luc-Oli-    |                | Séon                | 63     |
| vier)               | 125            | TILLIER             | 75     |
| Morot (Aimé)        | 7 <sup>1</sup> | Ulmann              | 102    |
| Neuville (DE)       | 117            | Van Marcke          | 142    |
| Nonclerco           | 88             | Vély                | 106    |
| Pasini              | 126            | Vernier             | 141    |
| Pelouse             | 141            | VIBERT              | 125    |
| PERRET (Aimé)       | 129            | Vuillefroy          | I 4·2  |
| PONSAN - DEBAT      | 102            | WAGREZ (Jacques).   | 26     |
| POPELIN (Gustave).  | . 70           | Yvon                |        |
| PROTAIS             |                | Zier                |        |
| Pury (DE)           |                | Zo                  | 105    |
| PILUIS DE CHAVANNES |                | 7 IIRER             | 64     |



.



## TABLE

| P                                                  | ages. |
|----------------------------------------------------|-------|
| Avertissement                                      | 1     |
| Prologue                                           | 5     |
| Première journée. — Peinture d'histoire et Pein-   |       |
| ture décorative                                    | 13    |
| Deuxième journée. — Peinture d'histoire et Pein-   |       |
| ture décorative. (Suite.)                          | 25    |
| Troisième journée. — Peinture d'histoire et Pein-  |       |
| ture décorative. (Suite.)                          | 39    |
| QUATRIÈME JOURNÉE. — Peinture d'histoire et Pein-  |       |
| ture décorative. (Suite.)                          | 53    |
| Cinquième journée. — Peinture d'histoire et Pein-  |       |
| ture décorative (Suite.)                           | 67    |
| Sixième journée. — Peinture d'histoire et Peinture |       |
| décorative. (Fin.)                                 | 79    |
| Septième journée. — Portraits                      | 95    |
| Huitième journée Peinture de genre                 | 111   |
| Neuvième journée - Peinture de genre. (Fin.)       | 123   |
| Dixième journée. — Paysages                        | 137   |
| INDEX DES NOMS D'ARTISTES                          | 143   |

#### A PARIS

### DES PRESSES DE D. JQUAUST

RUE SAINT-HONORÉ, 338

M DCCC IVVV

. . .

### Dans le même format :

# QUINZE JOURNÉES AU SALON

#### PAR EDMOND ABOUT

| Année | :883. | 1 | vol. | in-18 | jésus |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 0 |
|-------|-------|---|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
|-------|-------|---|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|

#### A la même Librairie:

### LE LIVRE D'OR DU SALON

DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

#### RÉDIGÉ PAR G. LAFENESTRE

1 beau volume grand in-8° colombier, orné de planches à l'eau-forte représentant les principales œuvres du Salon.

— 1ºe à 11° années (1879-1889).

| Prix de chaque année              |  |  | 25 | fr. |
|-----------------------------------|--|--|----|-----|
| Sur papier de Hollande (100 ex.). |  |  | 35 | fΓ. |
| Sur papier Whatman (25 ex.)       |  |  | 50 | fr. |

### DIX ANNÉES DU SALON

#### DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

1879-1881. — Grand in-8° colombier. 10 notices par G. Lafenestre. 40 planches gravées à l'eau-forte. 30 fr.

## PEINTRES ET SCULPTEURS

#### CONTEMPORAINS

Texte par J. Claretie. Portraits par L. Massard. — Livraison's in-8° raisin, contenant, avec le portrait de l'artiste, le fac-similé d'un de ses dessins. La livraison: 2 fr. 50.

| Sur papier de Hollande (75 ex.) | . 5 | ſr. |
|---------------------------------|-----|-----|
| Sur papier Whatman (25 ex.)     | . 7 | 50  |

Les Peintres et Sculpteurs sont divisés en deux Séries de 16 livraisons chacune: 1º Artistes décédés de 1870 à 1881; 2º Artistes vivants au commencement de 1881.

Pour le détail des livraisons, demander le CATALOGUE.

Chaque série se vend aussi réunie en 1 vol. du prix de 40 fr.

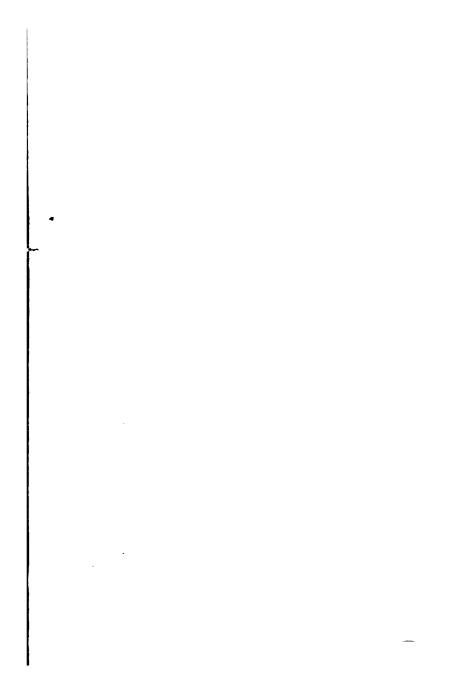

ACME BOOKBINDING CO., INC.

DEC 21 1984

100 CAMBRIDGE STREET CHARLESTOWN, MASS.

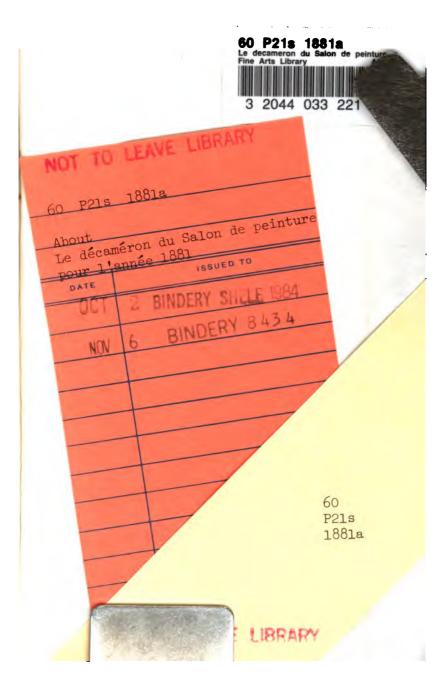

